





Rea of Marson A 1135

3/7 1068

## COURS D'ETUDE

POUR L'INSRUCTION

DU PRINCE DE PARME.

TOME SECOND.



## COURS D'ÉTUDE

POUR L'INSTRUCTION

# DU PRINCE DE PARME,

AUJOURD'HUI

S. A. R. L'INFANT

## D. FERDINAND,

DUC DE PARME, PLAISANCE, GUASTALLE, &c. &c. &c.

Par M. l'Abbé de CONDILLAC, de l'Académie Françoise & de celles de Berlin, de Parme & de Lyon; ancien Précepteur de S. A. R.

TOME SECOND.





G E N E V E,

Chez DUVILLARD Fils & Nouffer, Imprimeurs-Libraires.

M. DCC. LXXX.

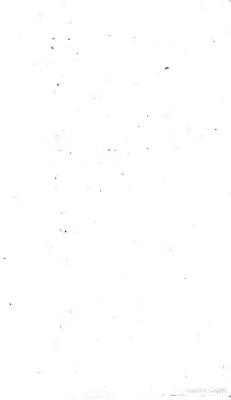



## COURS D'ÉTUDE

POUR L'INSTRUCTION

DU PRINCE DE PARME.

# TRAITÉ

DE L'ART D'ÉCRIRE.

DEUX choses, Monseigneur, font toute la beauté du style: la netteté & le caractere.

La premiere demande qu'on choififle toujours les termes, qui rendent, exacément, les idées; qu'on dégage le difcours de toute superfluité, que le rapport des mots ne soit jamais équivoque; & que toutes les phrases construites les unes pour les autres, marquent sensiblement la liaison & la gradation des penses.

Vous savez que le caractère d'un homme dépend des différentes qualités qui le modifient.

Tome H. Art & Ecrire.

C'est par-là qu'il est triste ou gai, vif ou lent, doux ou colere, &c. Or, les différens sujets que traite un écrivain, sont également susceptibles de différens caracteres, parce qu'ils sont sufceptibles de différentes modifications. Mais ce n'est pas assez de leur donner le caractere qui leur est propre, il faut encore les modifier suivant les sentimens que nous devons éprouver en écrivant. Vous ne parlerez pas avec le même intérêt de la gloire & du jeu; car vous n'avez pas & vous ne devez pas avoir une passion égale pour ces deux choses : vous n'en parlerez pas non plus avec la même indifférence. Réfléchiffez donc fur vous-même, Monfeigneur:comparez le langage que vous tenez lorfque vous parlez des choses qui vous touchent, avec celui que vous tenez lorsque vous parlez des choses qui ne vous touchent pas; & vous remarquerez comment votre discours se modifie naturellement de tous les sentimens qui se passent en vous. Quand vous prenez vos leçons en pénitence, vous etes trifte, ie suis sérieux, & les leçons sont aussi tristes que vous & aussi sérieuses que moi. N'etes-vous plus en pénitence? ces mêmes leçons deviennent un jeu: elles nous amufent l'un & l'autre, & nous trouvons du plaisir jusques dans les choles qui paroitroient faites pour nous ennuyer.

Le caractere du style doit donc se former de deux choses : des qualités du fujet qu'on traite, & des sentimens dont un écrivain doit être affecté.

Chaque pensée, considérée en elle - même, peut avoir autant de caracteres , qu'elle est sufceptible de modifications différentes : il n'en est pas de même, lorsqu'on la considére comme faisant partie Tun dilcours. C'est à ce qui précede, à ce qui suit, à l'objet qu'on en a vue, 
à l'intéret qu'on y-prend, & en général aux circonstances bu l'on parle, à indiquer les modifications auxquelles on doit la préférence; c'est au choix des termes, à celui des tours, & même à l'arrangement des mots, à exprimer ces modifications: car il n'est rien qui n'y puisse contribuer. Voilà pourquoi, dans un cas donné, quel qu'il soit, il y a toujours une expression qui est la mensuré ; & qu'il faut savoir saistre.

Nous avons, douc deux chofes à confiderer dans le difcours la nettete & le caractere. Nous allons rechercher ce qui est nécessaire à l'une & à l'autre.

Func & Alevre in the annual medical with beauty
controlled a service of the annual medical and a service of the annual medical and a service of the annual medical and a service of the annual medical an

## LIVRE PREMIER.

#### DES CONSTRUCTIONS.

A netteté du difours dépend furtout des confiructions, c'elt-à-dire, de l'arrangement des mots. Mais comment connoîtrons-nous l'ordre que nous devons donner aux mots, si nous ne connoîtrons soit que l'es idées suivent, quand elles soffient à l'esprit ? Découvrirons-nous comment nous devons écrire , si nous ignorons comment nous concevons ? Cette recherche vous paroitra d'abord difficile , cependant elle se réduit à quelque chose de bien simple. En effet , lorsque nous concevons , nous ne faisons & ne pouvons faire que des jugemens; &, si nous observons notre esprit, lorsqu'il en fait un, nous faurons ce qui lui arrive, lorsqu'il en fait un, nous faurons ce qui lui arrive, lorsqu'il en fait plusseurs.



### CHAPITRE PREMIER.

De l'ordre des idées dans l'esprit, quand on porte des jugemens.

A l'occasion des Grecs, je puis penser aux fables qu'ils ont imaginées, comme à l'occasion des fables je puis penser aux Grecs. L'ordre dans lequel ces idées naissent en moi n'a donc rien de fixe. Mais , lorsque je dis : les Grecs ont imaginé des fables, ces idées ne suivent plus aucun ordre de succession : elles me font toutes également présentes au moment que je prononce les Grecs. Voilà ce qu'on appelle juger: un jugement n'est

donc que le rapport apperçu entre des idées, qui s'offrent en même tems à l'esprit.

Quand un jugement renferme un plus grand nombre d'idées, nous n'en découvrons les rapports, que parce que nous les faisissons encore toutes ensemble. Car, pour juger, il faut comparer, & on ne compare pas des choses qu'on n'apperçoit pas en même tems. Lorsque je dis, les Grecs ignorans ont imaginé des fables grossieres, non-seulement j'apperçois le rapport des Grecs aux fables imaginées; mais j'apperçois encore, au même instant, le caractere d'ignorance que je donne aux Grecs, & celui de groffiéreté que je donne aux fables. Si toutes ces choses ne s'offroient pas à-la-fois à mon esprit, je les modifierois au hazard : il pourroit m'arriver de dire , les Grecs éclairés ont imagine des fables raisonnables; & je ne sau-A iii

rois pourquoi je préférerois une épithére à une autre. Il est vrai que je puis d'abord avoir dit feulement, le 16 pers ont imaginé des fobles, & avoir enfuite ajoucé les caracteres d'ignorance & de grofférercé. Par la je n'avanti achevéce jugement qu'en deux reprifes; mais enfin je ne puis m'affurer qu'il est exact dans toutes fes parties, que parce que je l'embraffé dans toute fon étendue.

Je dis plus: c'elt que, si votre esprit sent que deux jugemens ont quelque rapport l'un avec l'autre, il saut nécessairement qu'il les saissifie tous les deux à la lois. "Les Grecs étoient trop ignorans "pour ne pas imaginer des fables grossieres ; & ils "avoient trop d'esprit, pour ne les pas imaginer "agréables ". Vous ne saissifiéz l'opposition qui est entre ces idées, que parce que vous appercevez les deux jugemens ensemble. Cette vérité vous fera encore plus sensible, si vous réséchisses sur vous-mème, lorsque vous faites un raisonnement. Allons encore plus loin: considérons une de

ces suites de jugemens & de raisonnemens dont nous avons formé des systèmes : vous le pouvez, Monsfeigneur; car vous savez ce que tout le monde sait à vorte âge, comment toutes les opérations de l'entendement forment un système, comment celles de la volonté en forment un autre, & comment les deux se réunissent en un seul.

C'est peu-à-peu que nous avons achevé ce système: nous avons fait un jugement, & puis un autre encore. Il nous est arrivé ce qui arrive à un architecte qui fait un bâtiment. Il met avec ordre des pierres sur des pierres: le bâtiment s'éleve peu-à-peu; & lorsqu'il est fini, on le faisit d'un coup d'œil. En effet, vous appercevez dans le mot entendement une certaine suite d'opérations, vous en appercevez une autre dans celui de volonté, & le seul mot pensée préfente à votre vue tout le système des facultés de votre ame.

Il écoit très-important de vous accoutumer de bonne heure à bien faifir un fyltème: mais ce n'est pas assez, il saur encore réséchir sur les moyens qui vous ont rendu capable de le sentir. Car il saur que vous fachiez comment vous en pourrez former d'autres.

Vous voyez, par l'art avec lequel nous nous fommes conduits, qu'un feul mot fuffit pour vous retracer un grand nombre d'idées. Voulezvous favoir comment cela fe fait, vous n'avez qu'à réfléchir fur vous-mème, & vous rappeler

l'ordre que nous avons suivi.

Vous remarquerez donc une fuite d'idées principales, que nous avons fuccellivement développées, & qui, partant d'un même principe, fe réuniflent & forment un feul tout. Vous remarquerez que wous avez fait une étude de la fubordination qui eft entr'elles; que vous avez oblèrvé comment elles naissent les unes des autres; & que vous avez contracté l'habitude de les parcourir rapidement. A mesure que vous avez contracté cette habitude, votre esprit s'estétendu, & il vous est ensin arrivé de faissir l'enfemble, qui résulte d'un grand nombre d'idées.

Cette conduite, vous ayant réuffi une fois, devoit vous réuffit toujours. Nous l'avons tenue dans les autres fyltèmes que vous vous ètes faits, & vous en favez déjà affez pour fentir que c'est le seul moyen d'acquérir de vraies connoissances. En effet, il n'y a de la lumiere dans l'esprit, qu'autant que les idées s'en prètent mutuellement. Cette lumiere n'est sensible, que parce que les rapports qui sont entr'elles, nous irappent la vue: & si, pour connoître la vérité d'un jugement, il saut saissr à la-sois tous les rapports, il est encore plus nécessaire de n'en laisser d'une longue suite de jugemens. Il faut un plus grand jour pour appercevoir les objets qui sont répandus dans une campagne, que pour appercevoir les meubles qui sont dans votre chambre.

Mais le premier coup d'œil ne suffit pas pour démèler tout ce qui se montre à nous dans un espace fort étendu. Vous ètes obligé d'aller d'un objet à un autre, de les observer chacun en particulier; & ce n'est qu'après les avoir parcourus avec ordre, que vous ètes capable de distinguer plus de choses à la fois. Or, vous suppléez à la foiblesse de votre esprit avec le même artisse que vous employez pour suppléer à la foiblesse de votre vue; & vous n'êtes capable d'embrasser un grand nombre d'idées, qu'après que vous les avez considérées chacune à part.

Vous ne savez peut-être pas, Monseigneur, ce que c'est qu'un esprit faux; il est à propos de vous l'apprendre, car vous en rencontrerez

beaucoup dans le monde.

Un efprit faux eft un efprit très-borné: c'est un efprit qui n'a pas contracté l'habitude d'embrasser un grand nombre d'idées. Vous voyez par-là qu'il doit souvent en laisser échapper les rapports. Il ne lui fera donc pas poffible de s'ailurer de la vérité de tous fes jugemens. S'il a l'ambition de faire un fyftème, il tombera dans Perreur: il accumulera contradictions fur contradictions fur contradictions, abliratiés fur abfurdités. Je vous en donnerai quelque jour des exemples, & vous fentirez combien il elt important d'étendre votre efprit, fi vous ne voulez pas qu'il foir faux.

Mais, me direz-vous, j'aurai beau l'étendre, il fera toujours borné, &, par conféquent, tou-

jours faux.

L'esprit n'est pas faux, précisément parce qu'il est borné, mais parce qu'il s' li borné qu'il n'est pas capable d'étendre si vue sur beaucoup d'idées: il ne se doute pas même de tous les rapports qu'il saut saistr, avant de porter un jugement: il juge à la hâte, au hasard, & il se trompe.

Celui qui, au-contraire, s'est accoutumé de bonne heure à se porter sur une suite d'idées, sent combien il est nécessaire de tout comparer pour juger de tout. Lors donc qu'il n'est pas assez étendu pour embrasser un système, il sufpend ses jugemens, il observe avec ordre toutes les parties, & il ne juge que lorsqu'il est assuré que rien ne lui a échappé. Le caractère de l'esprit juste, c'est séviter l'erreur, en évitant de porter des jugemens: il fait quand il saut juger ; l'esprit saux l'ignore & juge toujours.

Quoique plusieurs idées se présentent en même tems à vous, lorsque vous jugez, que vous raisonnez, & que vous faites un système; vous remarquerez qu'elles s'arrangent dans un certain ordre. Il y a une surbordination qui les lie les unes aux autres. Or, plus cette liaifon est grande, plus elle est sensible, plus aussi vous concevez vavec netteté & avec étendue. Détruisez cet ordre, la lumiere se dissipe, vous n'appercevez plus que quelques foibles lucurs.

Puisque cette liaison vous est si nécessaire pour concevoir vos propres idées, vous comprenez combien il est nécessaire de la conferver dans les discours. Le langage doit donc exprimer sensiblement cet ordre, cette subordination, cette liaison. Par conséquent le principe, que vous devez vous faire en écrivant, est de vous conformer toujours à la plus grande liaison des idées: les différentes applications que nous forons de ce principe, vous apprendront tout le

secret de l'art d'écrire.

Je puis même déjà vous faire entrevoir comment ce principe donnera au ftyle différens caractères. Si nous réfiéchillons fur nous-mêmes, nous remarquerons que nos idées le préfentent dans un ordre, qui change fuivant les fentimens dont nous franpe vivement, qui fe tait à peine appercevoir dans une autre. De-là naiflent autant de manieres de concevoir une même chofe, que nous éprouvons fucceffivement d'especes de praffions. Vous comprenez donc que, si nous confervons cet ordre dans le discours, nous communiquerons nos fentimens en communiquant nos idées.

Je ne sais si le principe que j'établis pour l'art d'écrire, souffre des exceptions; mais je

n'ai pu encore en découvrir.

## CHAPITRE II.

Comment, dans une proposition, tous les mots sont subordonnés à un seul.

ANS cette phrase, un prince éclairé est perfuade que tous les hommes font égaux, & qu'il ne se met au-dessus d'eux, qu'en donnant l'exemple des vertus : éclairé est subordonné à prince; est persuadé l'est à prince éclairé; que tous les hommes Sont égaux, & qu'il ne se met au-dessus d'eux, à persuadé; & qu'en leur donnant l'exemple des

vertus, à , ne se met au-dessus d'eux.

Le propre des mots subordonnés est de modifier les autres, foit en les déterminant, foit en les expliquant. Eclairé modifie prince, parce qu'il le détermine à une classe moins générale; & tout le reste de la phrase modifie prince éclairé, parce qu'il explique l'idée qu'on s'en fait. Vous remarquerez aussi, que tous les mots des propositions particulieres sont subordonnés les uns aux autres, dans le même ordre, dans lequel ils font ici placés.

Ces rapports de subordination se reconnoissent à différens fignes : au genre & au nombre, prince éclairé, princesses éclairées; à la place que les mots occupent, comme vous le voyez dans le tissu de cette phrase; aux conjonctions, vous en avez deux dans cet exemple, que, &; aux prépositions, il y en a aussi deux, de & à.

Le nom est propremens le premier terme de la proposition, puisque c'est à lui que tous les autres se rapportent. Lorsque je dis, courageux foldat, on voit bien, qu'au moment où je prononce courageux, je pense à un nom que j'ai dessein de modifier. Soldat, quoique énoncé le second, est donc le premier dans l'ordre des idées, & courageux, est un mot subordonné.

Delà naissent deux sortes de constructions: l'une qui suit la subordination des mots , & que nous avons nommée construction directe; l'autre qui s'en écarte, & que nous avons nommée construction en construction directe, & corracteux est une construction directe.

geux foldat est une inversion.

Il ne faut jamais faire d'inversion lorsque le rapport des mots doit être marqué par la place qu'ils occupent. J'aurois à rendre compte de mille autres secrets, voilà une construction directe: l'on peut la renverser, & dire, de mille autres secrets j'aurois à rendre compte, parce que le rapport de compte à mille antres secrets, est suffisamment marqué par la précision de : mais le rapport de compte à rendre, ne doit être marqué que par la place; & par conféquent ce feroit mal de dire ,, de mille autres fecrets j'aurois " compte à vous rendre. " On dira, " j'aurois " des comptes à rendre, on j'aurois à rendre des " comptes, " & ces deux constructions sont même directes; car on dit également,, j'ai des " comptes, je rends des comptes : " mais l'on ne dit pas j'ai compte, comme l'on dit je rends compte.

Quelquefois une construction directe commen-

ce par un mot subordonné; c'est qu'alors le nom est sous-entendu. "Des savans pensent; savans, est subordonné; puisqu'il est précédé de la préposition des, & le mot sous entendu est suse

partie, ou quelques-uns.

thin ' ... . him.

mound which was

On diftingue les mots en régifans & en régimes. Le régifant est celui qui détermine le genre,
le nombre, la place ou la préposition qui doit
précéder un mot subordonné, le régime est celui qui ne prend tel genre, tel nombre, telleplace ou telle préposition, que parce qu'il est
subordonné à un autre. Etlairé est régi par princé, est perstandé est le régime de prince éclairé;
ainsi du reste. Je parle de ces mots, parce que
les grammairens en sont un grand usige; joi
crois cependant que nous nous en servirons peu.
Ils sont plus nécessaires dans la grammaire latine,
que, dans la grammaire stançois.



and a make of dealership



# Des propositions simples & des propositions compo-

fées de plusieurs sujets, ou de plusieurs attribues.

Vous étes heureux, vous lifez, font des exemples de propositions simples. Vous voyez que ces propositions ne sont composées que d'un nom, du verbe etre & d'un adjectif, ou simplement d'un nom & d'un verbe équivalent à un adjectif précédé du verbe etre. Vous lifez, est la même chose que vous êtes lisant, qui ne fe dit pas."

Des deux termes que l'on compare dans une proposition, l'un s'appelle sujet, & l'autre attribut.

On peut comparer plusieurs sujets avec un même attribut, plusieurs attributs avec un même fujet, ou tout-à-la-fois plusieurs sujets & plufieurs attributs. Et dans tous ces cas, l'on a une proposition composée de plusieurs autres.

La construction de ces sortes de propositions ne souffre point de difficultés. Lorsque Boileau peint la mollesse par ce vers:

Soupire, étend les bras, ferme l'œil & s'endort;

il renferme quatre attributs dans une propolition, & il les présente dans la gradation qui les lie davantage. L'ordre des mots est donc alors déterminé par la gradation des idées, & l'on n'a pas à choifir entre deux constructions.

Si la gradation n'a pas lieu, les idées feront également liées, quel que foit l'ordre qu'on leur donne: En pareil cas, les constructions feront donc arbitraires : il suffira de consulter l'oreille.

Il feroit inutile de multiplier ici les exemples: ces fortes de phrases ne souffrent point de difficultés.



# CHAPITRE IV.

Des propositions composées par la multitude des rapports.

Un verbe peut avoir rapport à un objet, j'ervoie ce livre: à un terme, à vorre ami: à un motif, ou à une fin, pour lui faire plaifir: à une circonstance, dans sa nouveauté: à un

moyen, par une commodité.

Il semble d'abord qu'il suffiroit d'ajouter toutes ces choses les unes aux autres : cependant le plus médiocre écrivain ne se permettroit pas cette phrase, j'envoie ce sivre à votre ami, pour lui faire plaifer, dans sa nouveaute, par une commodité. Or, quelle est cette loi à laquelle nous obésisons, lors même que nous ne la connoissons pas?

Pour découvrir la raison de ce qui est mal, le moyen le plus simple & le plus sur, e'est de

chercher la raison de ce qui est bien.

Premiérement le même rapport a beau être répété, il est certain que la phrase n'en sera pas moins correcte. Par exemple : "vous ne "connoisse pas l'ennui qui dévore les grands, "l'obsession où ils sont de cette multitude de valets dont ils ne peuvent se passer, l'inqué, tude qui les porte à changer de lieu sans en trouver un qui leur plaise, la peine qu'ils ont "à remplir leur journée, & la tristesse qui les suit pusques suit le utone "... suit jusques sur le utone "... suit jusques sur le utone "...

· Vous

Vous voyez dans cette phrase autant de fois le même rapport que le verbe connoisse, a d'objets différens. En pareil cas, ou il y a quelque gradation entre les idées, ou il n'y en a point. S'il y en a une, vous devez vous affujettr à l'ordre qu'elle vous indique; s'il n'y en a point, vous pouvez les disposer comme il vous plait, ou vous n'avez du-moins que l'oreille à consulter.

" Les Romains favoient profiter admirablement de tout ce qu'ils voyoient dans les au-, tres peuples de commode pour les campemens, pour les ordres de bataille, pour le genre , meme des armes, en un mot, pour faciliter

" tant l'attaque que la défense.

Voilà un exemple où un adjectif, commode, a rapport à plusieurs fins indiquées par la prépofition pour : que ce foit un verbe, ou un adjectif, & quel que foit le rapport, pourvu qu'il
foit quijours le même, il est évident que la
construction ne sousser pour de difficulté.

La gradation des idées étoit le geure des armes, les campemens, El les ordres de bataille: mais Bolfuet a fait un reversement, parce qu'il a voulufaire sentir jusqu'où les Romains portoient l'attention qu'il leur attribue; c'est à quoi contribue

encore l'adjectif même.

Comme il y a une gradation entre les rapports de même espece, il y en a une également entre les rapports d'espece différente. Le verbe est plus lié à son objet qu'à son terme, & à son terme qu'à une circonstance.

Si, par exemple, je m'interromps après avoir dit, j'envoie.... on ne me demandera pas d'abord à qui ni où, à moins qu'on ne sût d'ailleurs ce que

Tome II. Art d'Ecrire.

j'ai dessein d'envoyer: on demandera quoi? si j'ajoute un livre, la premiere question ne sera pas pourquoi, ni par quelle occasion, mais plutôt à qui.

Vous voyez par là que ce qu'il y a de plus lié au verbe, c'eft l'objet, & qu'après l'objet c'eft le terme. Il fera donc mieux de dire fenvoie ce livre à votre ami, que de dire, f'envoie à votre ami ce livre.

Vous remarquerez que le fens de cette phrafe, pour être fini, doit reniermer un objet & un terme; & qu'il n'est pas nécessaire qu'il renferme les circonstances, le moyen, la fin, ou le motif. Or, j'appelle nécessaire toutes les idées fans lesquelles le fens ne fauroit être terminé; & j'appelle fur-ajoutées les circonstances, le moyen, la fin, le motif, toutes les idées, en un mot, qu'on ajoute à un sens déja fini.

Puisque le sens est terminé indépendament des idées sur-ajoutées, il est évident que lors qu'aucune n'est énoncée, le verbe ne porte pas à faire des questions sur l'une plutôt que sur l'autre. Elles n'y sont pas liées essentiellement. Si l'on fait des questions, ce sera uniquement par un esprit de curiosté, & elles pourront avoir pour objet les oirconstances, plutôt que les moyens ; plutôt que la fin, & réciproquement.

Je puis ajouter une circonstance à la phrase donnée pour exemple. J'envoie ce livre à votre ami dans sa nouveauté. Cette circonstance dans sa nouveauté, n'aètere point la liasson des idées, elle est à sa place, & la construction est bien faite.

Je puis encore substituer à la circonstance la fin ou le moyen, & je dirai également bien, j'envoie ce livre à votre ami pour lui faire plaisir: j'envoie ce livre à votre ami par une commodité.

Mais si je veux rasiembler les circonstances, les moyens & la fin, je n'ai pas de raison pour commencer par l'une de ces idées plutôt que par l'autre; voilà pourquoi la construction devient choquante: chacune d'elles a le mène droit de précéder, & la derniere paroit hors de sa place. Lors donc que je dis, j'envoie ce livre à votre ami dans sa nouveauté, peur lui saire plassir, par une commodité; ces idées, pour lui faire plassir, par que commodité; terminent mal la phrasc, parce qu'elles font trop séparées du verbe auquiel feul elles se rapportent, & que d'ailleurs elles ne sont pas liées entr'elles.

La multitude des rapports n'est donc un défaut, que parce qu'elle altere la liaison des idées; & cette altération commence, lorsqu'à l'objet & au terme on ajoute encore deux rappors. La regle générale est donc, que le verbe n'ait jamais que trois rap-

ports après lui.

Je dis après lui, car le fens étant fini, indépendamment des idées fir-ajoutées, le verbe ne leur marque point de place: il n'est pas plus lié aux unes qu'aux autres, & elles peuvent commençer

ou terminer la phrase.

Par le moyen de ces transpositions, on peut faire entrer dans la même phrase un rapport de plus. On dira donc: pour faire plaisir à voire ami, je lui envoire ce livre dans sa nouveauté; & cette construction est mieux que, j'envoie ce livre à votre ami dans sa nouveauté pour lui faire plaisir.

Quand nous commençons la premiere con truction, l'idée fur-ajoutée pour faire plaisir, &c. attire notre attention, & nous fait attendre le verbe auquel elle est subordonnée. Aussi-tôt donc que nous lisons j'envoie, nous l'y lions naturellement.

Il n'en est pas de même de la feconde construction. Au-contraire, quand nous arrivons au mot mouveauté, nous n'attendons plus fren. Le sens portera bien à lier encore pour lui faire plaisir à j'envoie; mais la liaison ne se fera pas si naturellement.

Il faut qu'une phrase paroisse faite d'un seul jet; à îl ne faut pas qu'on paroisse y revenir à plusseurs reprises. Or, quand on ajoute à la fin plusseurs idées à un sens d'ailleurs fini, il semble qu'on a oublié ce qu'on veut dire, & qu'on est obligé d'y revenir à plusseurs fois.

La regle est donc qu'on peut faire entret dans une phrase autant d'idées sur-ajoutées qu'on veut, lorsqu'elles ont toutes le même rapport avec le verbe: mais si elles ont des rapports différens, on n'en peut faire entre qu'une, lorsqu'on n'en met point au commencement; & on en peut saire entret deux, lorsqu'on en met une au commencement & une à la fin.

N'imaginez pas cependant qu'on foit toujours libre de changer la place des idées fur ajoutées. Lorsque Pelisson, croyant louer Louis XIV, dir, 3, le roi reçut fiérement les députés de Tournay, 3, pour avoir ofé tenir en sa présence, 3, vous sentez qu'on ne peut rien transposer. Mais s'il avoit d'abord été question du roi & de ces députés, on auroit pu dire également, 3, le roi les reçut fiére, 3 ment, pour avoir ost tenir en sa présence, 202, 3

pour avoir osé tenir en sa présence, le roi les " recut fiérement. "

Vous devez encore éviter les transpositions. lorsqu'il en peut naître quelque équivoque. Quoique vous puissiez dire, "par la voie des expéniences la philosophie fait des progrès ; vons ne " direz pas, ce n'est pas en imaginant qu'on dé-33 couvre la vérité; par la voie des expériences la " philosophie fait des progrès. Car par la voie des » expériences » se rapporteroit à ce qui précéde. comme à ce qui suit.

Le terme n'a pas une place aussi fixe que l'objet, & l'on peut souvent le transposer. " Aux , yeux de l'ignorance tout est prodige, ou tout , eft naturel.

"Tout est prodige; tout est naturel , " fait un

fens fini, & cela vous montre que le terme peut ètre au nombre des idées fur-ajoutées. Les circonstances peuvent à leur tour devenir des idées nécessaires: je vous fais voir cette remarque, afin que vous vous accoutumiez à juger des choses par les sens. Voici un exemple que je tire de Boffuet.

"Près du déluge se rangent le décroissement de n la vie humaine, le changement dans le vivre; 2 & une nouvelle nourriture substituée aux fruits " de la terre; quelques préceptes donnés à Noé " de vive voix , seulement, la confusion des lann gues arrivée à la tour de Babel, &c.,

Près du déluge est une circonstance absolument nécessaire pour terminer le sens du verbe se rangent. Remarquez que Boffuet n'a pas fuivi l'ordre direct, parce qu'il l'a trouvé moins propre à lier les idées. En effet, l'esprit eût été suspendu par

B iii -

l'énumétation de cette multitude de Tujets, & la liaison n'eût été formée qu'à la fin de la phrase; au lieu que, dans la construction qu'il a choisie, chaque nom se lie au verbe, à mesure qu'il est prononcé.

Avec un peu de réflexion, vous fentirez facilement les occasions où vous pouvez, à votre choix, vous permettre l'ordre direct ou l'ordre renversé. Vous direz donc également: " le rouge, l'oran-"gé, le jaune, le verd, le bleu, l'indigo, le , violet entrent dans la composition de chaque "faisceau de lumiere, ou, dans la composition de , chaque faifceau de lumiere entrent le rouge, l'o-" rangé, &c."

Au reste, quand je donne deux constructions pour bonnes, c'est que je considére une phrase comme isolée. Vous verrez que, dans la suite d'un discours, le choix n'est jamais indifférent.

Nous avons vu que l'objet doit suivre le verbe & précéder le terme, & cela est vrai toutes les fois que l'objet & le terme ne sont pas plus composés l'un que l'autre. Mais si l'objet est plus compose. le principe de la liaison des idées veut que le ter-

me précéde l'objet.

Vous direz fort bien avec Madame de Maintenon: "M. de Catinat fait son métier; mais il ne " connoît pas Dieu. Le roi n'aime pas à confier " ses affaires à des gens sans dévotion. Ce tour est " mieux que le roi n'aime pas à confier à des gens , fans dévotion les affaires. Mais si vous disiez : M. » de Catinat ne connoît pas Dieu, le roi ne confie , pas le commandement de ses armées à des incré-, dules , , ce tour ne feroit pas le meilleur , quoique les idées y fuivent le même ordre que dans le

premier exemple. Il feroit mieux de transposer le terme avant l'objet & de dire : " le roi ne confie pas à des incrédules le commandement de fes " armées ". La raison de cette transposition, c'est que le terme est trop éloigné du verbe, lorsqu'il en est séparé par un objet exprimé en beaucoup plus de mots. Mais s'il étoit lui-même à-peu-près aussi composé, il faudroit lui faire reprendre sa place, & préférer ce tour : ,, le roi ne confie pas le " commandement de ses armées à des hommes qui " font fans religion, à celui-ci, le roi ne confie » pas à des hommes qui sont sans religion le commandement de ses armées ... Lorsqu'il faut que le terme ou l'objet soit séparé du verbe par plufieurs mots, c'est par le terme qu'on doit finir; parce que par fa nature il est moins lié au verbe. C'est ainsi que, suivant les circonstances, les mêmes idées s'arrangent différemment.



#### CHAPITRE V.

Des propositions composées par différentes modifications.

Les propofitions n'ont que trois termes qu'on puisse modifier: le nom, le verbe & l'attribut. Quoique l'arrangement de ces modifications foit aise, il faut l'étudier avec soin, afin d'apprendre à surmonter les difficultés, lorsque nous voudrons ajouter des modifications aux termes d'une proposition déja fort composée. Toutes les fois que vous voudrez vous rendre raison d'une chose un peu compliquée, souvenez-vous, Monseigneur, de commencer toujours par observer dans le même geure des choses qui seront plus simples.

Les modifications sont ou des adjectifs, ou des adverbes, ou des lubstantifs, précédés d'une préposition, ou d'autres propositions, ou tout cela ensemble. Nous allons traiter successivement des modifications du nom, de celles du verbe & de

celles de l'attribut.



#### Des modifications du nom.

QUAND la modification est un adjectif, la liaison est égale, quelque arrangement qu'on suive. Ces beureux mortel, ce mortel beureux. Mais Pulage ne laisse pas toujours la liberté de mettre à notre choix l'adjectif avant ou après le nom; & il ne paroit pas suivre en cela de loi bien fixe.

Si le nom est modifié par un substantif, précédé d'une préposition, ou ce substantif est pris d'une maniere vague, ou il a un sens déterminé. Dans le premier cas, l'usage ne permer qu'une seule construction: Ibomme de fortune a presque toujours des revers à craindre, on ne dira jamais de sortune Bhomme. Dans le second cas, on a le choix entre deux constructions. On peut dire: ensin les revers de la fortune sont à craindre, & de la fortune estin les revers sont à craindre, & de la fortune est ne lide déterminée, sur laquelle l'esprit s'arrête, il attend le nom qu'elle modifie & il lie l'un à l'autre. Il ne lui est pas si naturel de se fixer d'abord sur une idée vague: c'est pourquoi l'on ne peut pas dire de fortune l'bomme.

Vous remarquerez que la transposition du subfitantis avant le nom qu'il modifie, demande qu'ils soient séparés l'un de l'autre par quelque chose; & cela ne nuit pas à la liaison des idées. Car s'il y a des cas où les idées ne sont blées qu'autant que lès mots se suivent immédiatement, il y en a d'autres où la construction écarte les idées, pour en rendre la liaison plus sensible. Tout l'artisse,

confifte à présenter d'abord l'idée qui dans l'ordre direct, devroit être la derniere : l'esprit la fixe, & la lie lui-même à celle dont elle a été féparée, & qu'elle lui a fait attendre. Quand on lit de la fortune, on attend le nom que ce substantif détermine, & austi-tôt qu'on lit les revers, la liaison est faite. Or, la liaison est la même, soit que la construction rapproche elle-même les idées en rapprochant les mots; foit qu'elle écarte les mots avec cet art qui engage l'esprit à rapprocher luimême les idées. Ces deux constructions ont chacune des avantages, & elles sont tour-à-tour préférables l'une à l'autre. L'ordre direct est le point fixe, que vous ne devez jamais perdre de vue. Vos constructions peuvent s'en écarter; mais il faut qu'elles puissent y revenir sans effort, autrement elles feront obscures ou du moins embarraffées : de la fortune enfin les revers sont à craindre, ne s'entend que parce que l'esprit rétablit naturellement l'ordre direct.

Un excellent fruit d'Italie; un fruit excellent d'Iealie: voilà un nom, fruit, modifié par un adjectif excellent, & par un fubflantif indéterminé
précédé d'une prépofition, Vous avez ici deux
conftructions, parce qu'excellent peut avoir deux
places differentes. Dans la premiere, cependant,
fruit fe lie mieux avec se modifications: aussi etelle préférable. Avec l'adjectif bor vous n'auriez
absolument qu'une construction, parce qu'on ne

dit pas fruit bon.

Si le lubltantif qui modifie étoit déterminé, vous arriez quelquefois quatre conftructions, & d'autres fois deux Quatre, dans, la victoire fanglante a de Fontenoi; la fanglante victoire de Fontenoi; " de Fontenoi la victoire fanglante; de Fontenoi la fanglante victoire. Deux: les attirails affu"jettiffans de la grandeur; de la grandeur les at" tirails affujettiffans. Il ne feroit pas bien de dire, 
" les affujettiffans attirails ". Chacune de ees conftructions a fon ufage; c'eft ce qui vous fera expliqué dans la fuite. Je vous prie feulement de 
vous fouvenir qu'on ne les emploie pas indifféremment.

Vous pouvez encore construire de quatre manieres différentes les revers dangereux de la fortune, & de deux seulement les coups incertains de la fortune. Mais il est inutile de multiplier les exemples. On dira l'ambitieux, l'intrépide, le téméraire roi de Suede, & le roi de Suede ambitieux, intrépide, téméraire; & on ne dira jamais le roi ambitieux, intrépide, téméraire de Suede. De Suede est un substantis pris vaguement, & qui, par conséquent, ne doit pas être séparé du nom qu'il modifie.

Si vous vouliez n'employer qu'une seule épihéte, vous ne pourriez la transsort accompagnée de quelque circonstance, & rensermée dans une parenthese. Vous ne direz pas le roi de Suede ténéraire entreprit; quoique vous puissez dire, le roi de Suede, téméraire en cette occassor, entreprit. Alors étherlaire et bien en cette place; parce qu'il doit se lier à la circonstance, exprimée par ces mots en cette occasson, le roi, & c.

Il faut toujours prendre garde que les transpo-Iltions ne donnent pas lieu à des équivoques: ne dites donc pas, peintures des mœurs vives brillantes; car d'un côté on verroit que vous voulez que les épithétes modifient peintures, & de l'autre elles paroitroient modifier mœurs.

On peut encore remarquer qu'il doit y avoir une certaine proportion entre les parties d'une phrase. Si cette proportion n'y étoit pas, l'oreille en seroit blessée; & tout ce qui l'offense cause une distraction, qui ne permet pas à l'esprit de saisir également la liaifon des idées. Ne dites donc pas : on trouve dans la Bruyere des peintures vives, brillantes िन vraies des maurs. Il seroit mieux de retrancher quelque chose d'un côté & d'ajouter de l'autre, en difant : on trouvera dans la Bruyere des peintures vives & brillantes des mœurs de son siecle. En général, il ne faut pas multiplier les épithétes fans nécessité: car tout mot qui n'est pas nécessaire, nuit à la liaison.

Au-reste, sans compter les épithétes, il suffit d'avoir l'esprit juste pour discerner les constructions qui altérent la liaison des idées ; il seroit ri-

dicule de s'affujettir à compter les mots.

Si la modification est une proposition, elle se joint au nom par le moyen des adjectifs conjonctifs, qui, que, dont, &c. précédés quelquefois d'une préposition. L'homme qui m'a parlé de vous, que vous connoissez, à qui vous avez obligation.

Ces propolitions incidentes doivent toujours fuivre immédiatement le nom, lorsqu'elles en font les feules modifications. S'il y en a plufieurs, 'il faut les disposer dans la gradation des idées. " Turenne qui attaqua les troupes de l'empire pavec une armée bien inférieure, qui les défit , dans plusieurs combats confécutifs, & qui mit nos frontieres à l'abri de toute infulte n.

Si la modification est tout-à-la-fois formée par des adjectifs, des fubstantifs & des propositions; les adjectifs & les fubstantis se construient comme nous l'avons remarqué, & les propositions incidentes ne viennent jamais qu'après. La sanglante vistoire de Fontenoi, sur laquelle Mr. de Voltaire a fait un poime. Vous voyez par-là que les modifications qui tiennent le plus au nom, sont celles qui sont exprimées par un adjectif ou par un substantif précédé d'une préposition; qu'il est de la nature de l'adjectif conjonctif d'être toujours entre les idées qu'il lie ensemble; & que, par conséquent, les propositions incidentes ne fauroient ètre transposées.

### Des modifications de l'attribut.

Quand l'attribut est un adjectif, il peut être modifié par un adverbe ou par un substantif pré-

cédé d'une préposition.

Les adverbes de quantité doivent toujours précéder l'adjectif, les phénômenes font plus communs, depuis que les objervateurs font moins rares. Ceux de maniere peuvent le précéder ou le fuivre, comme l'ufage vous l'apprendra. Il ejé ouvertement ambitieux, il est ambitieux ouvertement.

Si les substantifs précédés d'une préposition sont l'équivalent d'un adverbe, ils doivent être placés après l'adjectif, il est économe sans avarice, il est

courageux avec prudence.

Ces expressions sans avarice, avec prudence,

marquent la maniere dont on est économe ou courageux. Mais fi les substantifs, précédés d'une préposition, indiquoient moins la maniere que le rapport au terme, à la cause ou à quelques circonftances, alors les transpositions auront lieu ou n'auront pas lieu fuivant les cas.

Exemples où les transpositions n'ont pas lieu. "La tige des plattes est toujours perpendiculaire à "l'horison. Un prince n'est grand que par les , connoissances & les vertus. On est bien infé-, rieur aux autres, quand on ne leur est fupéprieur que par la naissance p.

Dans ces exemples, aucun des noms précédés d'une préposition ne fauroit changer de place.

Vous favez que l'adjectif & le verbe font quelquefois renfermés dans un feul mot. En pareil cas, rien n'est si commun que des exemples où les transpositions ne sont pas permises. En voici quelques-uns.

" l'aime mieux commander à ceux qui possé-, dent de l'or , que d'en posséder moi-même, di-" foit Fabius aux a baffadeurs de Pyrrhus. Les , loix que fuit la lumiere, lorfqu'elle passe d'un mi-" lieu dans un autre, ont été découvertes par les , philosophes modernes. Si vous perdez vos en-, feignes, disoit Henri le Grand, ne perdez point " de vue mon panache blanc, vous le trouverez 25 toujours au chemin de l'honneur & de la vic-, toire ,..

Exemples où la transposition peut se faire. " Aux yeux des flatteurs vous êtes charmant ; » mais aux yeux de votre gouverneur & de votre " précepteur l'êtes-vous ? Pour votre âge vous êtes » bien peu avancé. Avec de l'attention on se cor"rige de ses mauvaises habitudes, avec de l'appplication on en acquiert de bonnes. On pourroit "également dire: vous êtes charmant aux yeux "des slatteurs; mais l'ètes-vous aux yeux, &c. "

Après Saiil paroit David ; David paroit après Saiil : dans ces deux constructions les idées iont également liées , car l'une n'est que le renversément de l'autre. Mais David après Saiil paroit : après Saiil David paroit , la haison n'est pas si grande.

Si nous ajoutons sur le trône, voici les constructions, où les mots se suivront dans la plus grande liaison. Après Saül David parote sur le trône David parote après Saül.

La liaison ne seroit plus si sensible si l'on disoit: David paroit sir le trône: car sur le trône est une circonstance qui ne doit faire qu'une idée avec le verbe paroit.

Si le nomest accompagné de plusieurs modifications, on ne pourra se permettre qu'une seule

construction.

"Après Sail paroît un David, cet admirable, "berger, vainqueur du fier Goliath, & de tous "les ennemis du peuple de Dieu: grand roi, "grand conquérant, grand prophète, digne de "chanter les merveilles de la toute - puifânce di-"vine, homme enfin felou le cœur de Dieu, & "qui, par fa pénitence, a fair même tourner fon "crime à la gloire de fon Créateur.

Il y a quelques observations à faire sur les tems composés. On dira également, les semmes vous avoient gâté prodigienssement, ou vous avoient prodigienssement gâté. Mais l'usage vous apprendra que tous les adverbes ne peuvent pas se transpofer, & qu'on ne peut pas dire, les femmes vous avoient gâté beaucoup.

Quand la modification est exprimée par un substantis précédé d'une préposition, elle ne doit jamais précéder le participe. On ne dira pas, il nous a avec magnificence traités, quoiqu'on dise, il nous a magnifiquement traités. La raison de cette disérence, c'est que la modification ne formant qu'une seule idée avec le participe, on ne peut la faire précéder que dans le cas où l'on ne craindroit pas qu'elle se liat avec le verbe. Or, dans il a avec magnificence, avec sembleroit se lier au verbe a.

Il nous resteroit à examiner la place des modifications, lorsque l'attribut est un substantif. Mais il vous fera facile de faire ici l'application de ce que nous avons dit en traitant des modifications du sujet : il faut seulement remarquer que les transpositions ne sont pas aussi fréquentes avec l'attribut. Quoiqu'on puisse dire, le téméraire roi de Suede a ruiné ses états, on ne dira pas: Charles XII étoit un téméraire roi. Si je vous rendois compte des vieilles erreurs & de quelques découvertes modernes, je pourrois ajouter en faifant une inversion : des philosophes anciens ce sont-là les absurdités, des modernes ce sont-là les decouvertes. Mais je ne pourrois plus faire de transposition, si je disois, l'horreur du vuide est une absurdité des anciens philosophes, la pesanteur & le ressort de l'air sont deux découvertes des modernes; cependant si absurdité & découvertes étoient le sujet des propositions, je pourrois dire, des anciens les absurdités sont innombrables, des modernes les découvertes sont rares. Avec la plus légére réflexion

fur la liaison des idées, il ne vous arrivera pas de vous tromper en pareil cas.

#### Des modifications du verbe.

No us avons traité des modifications de l'attribut. Nous n'avons donc rien à dire sur les verbes qui renferment l'attribut, téls que parler, aimer; & il ne s'agit ici que du verbe ètre.

Les modifications de ce verbe compreinient les circonflances de tems, de lieu, d'ordre, & le degré d'affurancé avec lequel on juge. Vous avez vu dans la grammaire, qu'elles peuvent prendre différentes places. Lorfque Maffillon dit: "les "confeils agréables font rarement des confeils uti"les, & ce qui flatte les fouverains fait d'ordi"naire le malheur des fujets: "il pouvoit commencer la première propofition par rarement, &
la feconde par Lordmaire.

Madame de Maintenon a dit; , dans le monde, tous les retours font pour Dieu, dans le couy vent tous les retours font pour le monde. Elle
pouvoit dire: tous les retours font pour Dieu
, dans le monde, ou encore, tous les retours dans
, le monde font pour Dieu,. Ce dernier tour
altère un peu la liai fon des idées: l'autre, au-contraire, fuit l'ordre renveré que Madame de Maintenon a préféré. Vous voyez que le fecond membre de cette période est aussi susceptible de différentes constructions.

Si l'on ajoutoit des modifications au substantif Tome II. Art d'Ecrire. C

monde, elles se construiroient comme nous l'avons dit: mais vous ne pourriez pas les inférer entre le nom & le verbe, & dire ,, tous les retours ., dans le monde, où tant de choses nous contra-, rient, nous dégoûtent & nous ennuient, font " pour Dieu. " Cette construction seroit choquante, parce que la liaifon des idées feroit altérée.

Vous fouvenez-vous d'un flatteur qui vous difoit : " Monseigneur étoit déjà bien habile, il y " a deux ans ? Déjà & il v a deux ans " font des modifications du verbe étoit : la premiere ne peut se déplacer; il n'en est pas de même de la seconde.

"Que mon peuple soit bien nourri, je serai " toujours affez bien logé. " C'est une des meilleures choses que Louis XIV ait dites; & c'est dommage qu'on ne puisse pas l'écrire sur les bâtimens qu'il a élevés. Quoiqu'il en foit, toujours modifie ferai, & ne fauroit être transposé.

Sans multiplier davantage les exemples, fouvenez-vous, Monseigneur, que les idées ne sont jamais plus liées, que lorsque l'ordre est direct; & ne vous permettez des inversions qu'autant que la liaison demeure la même. Voilà le principe que vous ne devez jamais perdre de vue.



# Des modifications qu'on ajoute à l'objet, au terme & au motif.

St l'objet, le terme, & le motif font des substantifs, il faut observer ce que nous avons ditassur la place de ces sortes de noms.

Mais un fecond verbe peut être l'objet, le terme ou le motif du premier, & il peut avoir luimème un objet, un terme, ou un motif. En pareil cas l'ordre direct vous fera fentir la liaifon des idées, & vous ne vous permettrez que les inverfions qui n'altéreront pas cette liaifon. Un feul exemple fuffira. Les philosphes n'ont pu découvrir la nature du corps, voilà l'ordre direct, vous pourriez faire une inversion & dire, les philosphes n'ont pas pu du corps découvrir la nature.

Découvrir est l'objet de n'ont pu: mais ces deux verbes tendefit l'un & l'autre vers un objet commun, la nature du corps. Lors donc que vous transportez du corps entre l'un & l'autre, cette inverfion anticipe sur l'objet commun aux deux, & elle les sépare sans diminuer la liaison. Car l'et-prit sent que du corps doit se rapporter à ce qui suit: il attend, & aussili-cit qu'il arrive au mot nature, il lie l'un à l'autre. Voilà pourquoi cette transposition n'est point contraire à la liaison des idées, Si vous disse découvrir du corps la nature, vous sépareriez l'objet du verbe, la nature de découvrir, & la construction seroit vicieuse. Racine a dit:

Sait auffi des méchans arrêter les complots.

Les phrases où il entre un objet, un terme, un motif, &c. avec différentes modifications, renferment ordinairement des propositions subordonnées & des propositions incidentes. Nous traiterous bien-tot de ces propositions.



# 

## CHAPITRE VI.

De l'arrangement des propositions principales.

N Ous allons traiter des phrases principales, fans avoir égard aux différentes modifications qu'on leur donne. Il ne s'agit que de remarquer comment elles se lient entr'elles.

Or, elles se lient par la gradation des idées, par les conjonctions, par l'opposition, ou parce que les dernieres expliquent les premieres.

Par la gradation. "D'un côté, l'aine donne "fon attention, elle compare, elle juge; elle "réfléchit, elle imagine, elle raifonne: de "l'autre, elle a des besoins, esle a des desirs, "esle a des passions, elle pense, en un mot, "la fensation est le principe de ses facultés, le "besoin en est le mobile, la liaison des idées en "est le moyen.

Par la gradation & par les conjonctions, "Un "nouveau phénomene paroit : chacun en parle, "chacun veut l'observer; enfin on le laisse par "lassitude.

Scipion l'Africain, obligé de comparoitre devant le peuple pour fe purger du crime de péculat, au lieu de fe défendre, parla ainfi :,, Ro-, mains, à pareil jour je vainquis Annibal & ,, je fojumis Carthage ; allons en rendre graces ,, aux Dieux.,

.. Le peuple attache uniquement son estime

aux richesses & au pouvoir, & les grands se , laissent gouverner par l'opinion du peuple.

Si on a l'esprit juste, on découvrira presque toujours entre les phrases une gradation plus ou moins sensible; & l'on sentira qu'il ne suffiroit pas de les lier par des conjonctions.

Par l'opposition. "Le désœuvrement fait sen-,, tir le poids des grandeurs, l'occupation les ren-,, droit faciles à supporter. "

, Le grand nombre voit ce qu'il croit, le , philosophe croit ce qu'il voit.

Par l'opposition & par les conjonctions. Athéas roi des Scythes disoit à Philippe roi de Macédoine: ", les Macédoniens savent combattre des ", hommes, mais les Scythes savent combattre " la faim & la fois."

Phrases liées à une autre, parce qu'elles l'expliquent : " chaque espece commence où une , autre finit. Rien ne ressemble plus à des ani-, maux que certaines plantes: rien ne ressemble , plus à des plantes que certains animaux: il y , a des corps organises qui différent à peine des ,, corps bruts.

"Il est aise de se corriger: les habitudes se contractent par des actes répétés. On peut donc acquérir les bonnes & perdre les mauvaises: il n'y a qu'à faire ou cesser de faire.,

Vous remarquerez dans tous ces exemples une gradation d'idées qui en fait toute la netteté.

Quelquefois on renferme pluficurs phrafes en une feule., Nul n'est heureux comme un vrai , chrétien, ni raisonnable, ni vertueux, ni ai"mable. Avec combien peu d'orgueil un chrétien "fe croit-il uni à Dieu ? avec combien peu d'ab-"jection s'égale-t-il au ver de la terre! "

Cette penfée est de Pascal. La premiere phrase en renserme quatre. Je vous serai remarquer par occasion qu'il y a dans la derniere un terme qui n'est pas propre: car nous ne nous égalons qu'à ce qui est au-dessus de nous.



# CHAPITRE VII.

De la construction des propositions subordonnées avec la principale.

Vous avez vu que, dans l'ordre direct des idées, le fujet ett le premier mot de la propofition. Or, la phrafe principale ett également la premiere ; c'est à elle que se rapportent toutes les phrases fubordonnées, comme tous les mots fe rapportent au fujet. Pour démèler une phrase principale entre plusieurs autres, il suffit donc de consulter l'ordre direct des idées.

Quelquefois l'arrangement de ces phrases se

conforme à l'ordre direct.

"De grands physiciens ont fort bien trouyó "pourquoi les lieux souterrains sont chauds en "hyver, & froids en été: de plus grands phy-"ficiens ont trouvé depuis peu que cela n'est "pas. "

"Alcibiade coupa la queue de fon chien, afin "que les Athéniens parlaffent de cette fingula-

" rité. "

D'autres fois l'ordre renverlé a la préférence. " Lorfque les écrevifles quittent leur enveloppe " extérieure, elles se défont de leur estomac, & " s'en sont un autre.

"Lorsqu'elles se cassent la patte, il leur en vient

, une autre.

M. de Fontenelle a dit : " quand les oracles

"commencerent à paroitre dans le monde, heu-"reusement pour eux la philosophie n'y avoit "point encore paru. "

, Dans une fuite de phrases, chaque principale

peut eir avoir une subordonnée.

"L'intelligence nous manque pour découvrir , les caules naturelles, les yeux même nous manquent pour voir les effets. Nous ne devons , donc pas être furpris , fi les découvertes des modernes ont échappé aux anciens , la polté-rité auroit donc tort de demander , pourquot , nious n'avons pas observé bien des choses qui , se présentent à nous ; & quelques progrès que , faste la philosophie , les hommes seront toujours , fort ignorans. ,

Deux phrases principales peuvent être renfermées dans une scule : alors une premiere phrase subordonnée pourra se rapporter à l'une, & une seconde pourra se rapporter à l'autre.

"Madame de la Fayctte & Madame de Cou-"langes effuyoient des railleries; celle-la paroc "qu'elle avoit un lit galonné d'or, celle-ci paroe "qu'elle avoit un valet de chambre.

On peut subordonner une phrase à un soul

mot, à un seul verbe s'il est à l'impératif.

Songez que les femmes vous ont gâté.

Une phrase peut être subordonnée à une phrase qui l'est elle-même.

"Comptez, die Madame de Maintenon, que "presque tous les hommes noient leurs parens "Eleurs amis pour dife un mot de plus au roi, "E pour lui montrer qu'ils lui facrisent cout, " Une phrase est souvent comme enveloppée

par deux propositions subordonnées.

" Quand un prince veut devenir aimable , il " n'est rien qu'il ne tente pour se corriger de " ses défauts. "

Un grand nombre de propositions peuvent être

fubordonnées à une feule.

"Vous avez vu qu'une fubordination de caufe "& d'effets suppose nécessairement un premier " principe ; que l'ordre qui est dans tout ce que " nous observons, prouve fon intelligence & fa " puissance infinie, qu'il est indépendant, parce "qu'il est premier; qu'il est libre, parce que con-"noissant tout & pouvant tout, il fait tout ce ", qu'il veut; qu'il est immense & éternel, qu'il .. exifte dans tous les tems & dans tous les lieux . , qu'il a été, est & sera par-tout la premiere " caufe; & que son action embrasse tout ce qui ", existe : qu'il est immuable, parce que ne pou-" vant point acquérir de connoissances, il ne fau-" roit changer de dessein; qu'il est juste, parce " que connoissant tout & pouvant tout, il con-" noit le mieux, il le peut & qu'il n'est pas en " lui de ne pas le vouloir ; qu'enfin tous ces " attributs nous donnent une idée de la provi-"dence, par laquelle ce premier principe, que " nous appelons Dieu, pourvoit à tout.,

Dans tous les exemples que je viens de mettre fous vos yeux, la liailon est aussi grande qu'elle peut l'être, & il ne manque rien à la netteté des constructions. Vous remarquerez que tantot la phrase subordonnée précede la phrase principale, & que tantot elle la fuit. Quand elle la précede, il faut que, dès qu'on arrive à la

principale, on voie que c'est celle à laquelle la subordonnée se rapporte. Par exemple: ", tan", dis que les honimes adoptent avec tant de fa", cilité des opinions qu'ils n'entendent pas, ils
"s se refusent aux vérités les plus chires. "A
peine lisez-vous ils ", que vous voyez que c'est
le commencement de la phrass principale, à
laquelle vous devez rapporter la précédente.

Lorsque la phrase subordonnée vient après, il faut qu'en lisant le premier mot, vous connossifiex à quelle phrase principale vous devez la rapporter. Par exemple:,, on remarque des cho-ses si singulieres sur les infectes, qu'on croi-yroit que les animaux les plus admirables par ,, le méchanisme, sont ceux qui nous ressemblent ,, le moins. Vous n'avez pas besoin de lire ict toute la phrase subordonnée, pour connoitre la phrase principale dont elle dépend. Voici un

exemple, où cette liaison est altérée.

"Polybe voyoit les Romains du milicu de la "Méditerranée porter leurs regards part-tout aux "environs, jufqu'aux Efpagnes & jufqu'en Syrie, "observer ce qui s'y passoit s'avancer régulié-rement & de proche en proche s'a affernir avant que de s'étendre; ne se point charger de trop d'affaires ; dissimuler quelque tems & so déclarrer à propos ; attendre qu'Annibal sut vaincu pour défarmer Philippe , roi de Macédoine , qui plavoit favorisé. Après avoir commencé l'affaire , n'etre jamais las ni contens , jusqu'à ce que » tout sut fait; ne laisse aux Macédoniens aucun moment pour se reconnoître, & , après les , avoir vaincus , rendre , par un décret public, à "a la Grece si long-tems captive", la liberté à la la Grece si long-tems captive, la liberté à la »

" quelle elle ne pensoit plus; par ce moyen répan-" dre d'un côté la terreur, & de l'autre la véné-" ration de leur nom ; c'en étoit affez pour ", faire voir que les Romains ne s'avançoient pas ", à la conquère du monde par hasard, mais par ", conduire."

" Après avoir commencé l'affaire, après les " avoir vaincus, par ce moyen, " font des expreffions qui fufpendent la liaifon, & qui rendent le discours languissant. Après avoir commence l'affaire, a mème l'inconvénient de paroître appartenir à la phrase qui précéde, comme à celle qui suit. Il faut éviter toute équivoque, car ce n'est pas affez que, quand on a lu une phrase, on sente la a vraie liaison des idées; il faut que, dès les premiers mots, on ne puisse pas s'y méprendre.

Puisque la liaidon des propositions ne faurcit fe faire sentir trop rapidement, il seroit mieux d'insèrer les suspensions dans le cours d'une phrasé, que de les placer au commencement. Il me semble donc qu'il eut fallu dire, "répandre par ce moyen, plutée que par ce moyen répandre.

Vous remarquerez que du milieu de la Méditerranée, fui une équivoque : on ne fait d'abord fi c'eft Polybe qui voyoit du milieu de la Méditerranée, ou fi ce font les Romains qui

portoient du milieu, &c.

Un autre défaut, c'est de construire une suite de propositions successivement subordonnées les unes aux autres.

"Le Corrège étoit si rempli de ce qu'il en-, tendoit dire de Raphael, qu'il s'étoit imaginé , que l'artisan qui s'étoit fait une si grande fors tune dans le monde, devoit être d'un mérite s, bien supérieur. s Du Bos.

Il eut été mieux de dire:

", Le Corrège, rempli de ce qu'il entendois ", dire de Raphael, s'éteit imaginé que l'artifan », qui s'étoit fait une si grande fortune dans le ", monde, devoit être d'un mérite bien supérieur.

Ce n'est pas paree que les que sont répétés, que nous sommes choqués de ces constructions: vous avez vu plus haus une longue phrase, où ette conjonction est fort répétée: c'est donc parce, que la même conjonction set à marquer des subordinations toutes différentes. On peut se permettre deux que employés de la sorte, parce qu'il est bien dissible de les éviter; mais on ne doit jamais s'en permettre davantage. Le fil des idées échappe, quand on subordonne trois ou quatre propositions successivement les unes aux autres. Voici encore un exemple de ce défaut.

" Je fis entendre au Roi, qu'autant que j'avois " pu le pénétrer, je voyois que le prince d'O-" range se slattoit que le roi d'Angleterre se dé-

" mettroit de sa couronne.

Quelquefois un écrivain s'embarrasse par la difficulté où il est de lier également à une phrase principale plusieurs phrases subordonnées. Nicole

a dit :

"La volonté de Dieu étant toujours juste & toujours fainte, elle est aussi toujours adorable, , stoujours digne de soumissions & d'amour, quoi-, que les essets nous en soient quelquesois durs , & pénibles ; pusséqu'il n'y a que des ames injustes qui puissent rouver à redite à lustice. , La proposition principale est ici, ,, la volonté

" de Dieu est toujours adorable, &c. Elle est précédée d'une proposition subordonnée & suivie de deux : retranchez la derniere puisqu'il n'y a &c. la construction fera bonne; mais cette phrase répand de l'embarras & de la confusion : de l'embarras, parce qu'elle n'est pas à sa place, car elle se rapporte immédiatement à la principale; de la confusion, parce qu'elle paroît d'abord se rapporter à la subordonnée qui la précéde. On ne corrigeroit pas ce défaut, en faifant une transposition; mais on tomberoit, aucontraire, dans un autre; & il n'y avoit qu'un moven de l'éviter. C'étoit de dire: , la volonté " de Dieu. .... est toujours digne de soumission " & d'amour, quoique les effets en soient quel-" quefois durs & pénibles : il n'y a que des ames , injustes qui puissent trouver à redire à la "justice. Vous voyez qu'en retranchant la conjonction, vous faites de la phrase subordonnée une phrase principale; & que par ce moyen elle fe lie à ce qui la précéde.

Quand une proposition principale se lie naturellement à d'autres, il saut bien se garder d'en faire une phrase subordonnée; car, si les conjonctions n'embarrassent pas le discours, elles le rendent au-moins languissant. Je pourrois dire:

"On ne sent guere dans les divertissemens de "la cour, que de la trissesse, de la fatigue & de j'ennui; & le plaisse sint sur proportion qu'on "le cherche; parce que nos princes n'ont plus "rien de nouveau à voir, puisqu'ils voient tout "dans leur ensance, & que des le berceau on "leur prépare leur ennui. Mais Madame de Maintenon dit beaucoup mieux:

"On ne fent guere dans les divertiffemens de la cour, que de la trifteffe, de la fatigue & "de l'ennui; & le plaifir fuit à proportion qu'on "le recherche. Nos princes n'ont plus rien de "nouveau à voir, parce qu'ils voient tout dans "leur enfance : dès le berceau on leur prépare j, leur ennui. "

Il ne reste plus, Monseigneur, qu'à vous rappeler de combien de manieres les phrases su-

bordonnées se lient aux principales.

1º. Par les conjonctions, comme vous le voyez dans les exemples précédens.

2°. En mettant à l'infinitif le verbe de la fubordonnée. " La rofe paroit tomber d'une certaine région de l'air; mais les bons obfervanteurs la voient s'élever de la terre jusqu'à , cette région. " Vous remarquerez cependanti que vous pourriez, en pareil cas, confidérer la fubordonnée & la principale comme ne formant qu'une feule phrafe. Car, dans le vrai, l'un de ces verbes n'est qu'une circonstance de l'autre : paroit tomber; c'est nomber en apparence; voir s'élever, c'est s'élever à la vue. Mais il importe peu de discuter s'il y a ici deux propositions, ou s'il n'y en a qu'une.

3°. La fubordonnée fe lie à la principale par des prépofitions. "Les arts & les fciences fuf-, froient feuls pour rendre un règne glorieux, "pour étendre la langue d'une nation peut-ètre "plus que des conquètes, pour lui donner l'empire de l'efprit & de l'industrie, également flat-, teur & utile, pour attirer chez elle une mul" titude d'étrangers qui l'enrichissent par leur

.. curiofité...

4º. Par des gérondifs. "Vous étudiez uné montre, & vous en découvrez le méchanisme en la décomposant, en artangeant sous vos "yeux toutes ses parties, en les examinant séparations, en observant comment elles s'agencent les unes avec les autres, & en considérant comment le mouvement passe d'un premier ressort à un second, d'un sécond à un troissième, & ainsi jusqu'à l'aiguille en analyssant de la même manier les opérations de youte aue; yous découvrirez ce qu'is posses proprement la préposition en qu'il se just se proprement la préposition en qu'il le ici les phrases, 5º. Enfin par des participes. "Les hommes

"se font tallemblés; ont bati des villes, & ont "formé des fociétés; en confidérant les malheurs "d'une vie fauvage, réféchiffant ûir les fecours "qu'ils pouvoient se donner, découvrant de "nouveaux moyens pour soulager leurs besoins "& commençant à dottner natifiaire aux arts &

., aux sciences. ..

Ce font-là des participes ; car vous pourriez dire : ,, parce qu'ils ont confidéré , qu'ils ont ré-

"fléchi, &c.

Vous lentez que ces fortes de propolítions fubordonnées peuvent fe transpoler comme toutes les autres. Mais n'inférez aucune expression qui puisfe sufrence la liaison, & rendre vos constructions languissantes. Prenez garde aux équivoques; & souvenez-vous que le rapport de chaque propolítion subordonnée doit se faire sentir des le premier mot.

CHAPITRE.

## CHAPITRE VIII.

De la construction des propositions incidentes.

L. A place d'une proposition incidente est après le substantif qu'elle modifie.

"Les fubstances ont des qualités rélatives que ,, nous pouvons connoître, & elles en ont auffi " que nous ignorerons toujours; parce qu'il y ", a des comparaifons que nous ne pouvons pas , faire. Elles ont encore des qualités absolues " que nous ne découvrirons jamais. Les philo-" fophes, qui fe font flattés de remonter à l'effence " des choses, & qui ont cru avoir trouvé la na-"ture de l'ame & du corps, ont dit des absur-, dités, ont prononcé des mots qui ne fignifient " rien. Les fens, que la nature nous a donnés " pour voir au-dehors, ne nous apprennent point " pourquoi les corps font étendus, & nous in-, terrogeons envain cette science par laquelle " nous observons ce qui se passe en nous , nous , ne pouvons favoir ce qui rend l'ame fensible.

Dais cet exemple, il y a des propositions incidentes qui suivent immédiatement le substantis qu'elles modifient: des comparaisons que; les philosophes qui. Il y en a d'autres qui ne sont separées du substantis que par des adjectifis : des qualités rélatives que. . . . des qualités absolues que. Elles doivent ètre ainsi separées, parcé qu'elles ne se rapportent pas uniquementra subst

Tome II. Art d'Ecrire.

tantif qualités; mais au substantif déja modifié par les adjectifs, relatives ou absolues. A ne confulter que les mots, la féparation est encore plus grande dans elles en ont auffi que nous ignorerous toujours: mais fi vous confultez le fens, vous verrez que la proposition incidente fuit immédiatement le substantif qu'elle modifie : car elles en ont auffi, elt la meme chofe qu'elles ont aussi des qualités. Jusqu'ici les constructions ne fouffrent point de difficultés. Je crois cependant à-propos de vous arrêter fur quelques exemples. En voici:

, Le microscope nous fait voir des animaux. " qui font vingt-sept millions de fois plus petits , que le ciron.

Nous connoissons neuf planetes qui étoient

, inconnues aux anciens.

"Le tumulte & l'agitation qui environne le trône, en bannit les réflexions, & ne laifle jamais le fouverain avec lui-même. Massillon. ", C'est l'adulation qui fait d'un bon prince un prince né pour le malheur de son peuple: c'est elle qui fait du sceptre un joug accablant. " & qui, à force de louer les foiblesses des rois, , rend leurs vertus mêmes méprifables. Masfillon. " Je ne suis pas si convaincu de notre igno-, rance par les choses qui font, & dont la rai-, fon nous est inconnue; que par celles qui ne font pas, & dont nous croyons trouver la railon. Fontenelle.

Vous voyez dans ces exemples que la propofition incidente se lie à un nom par le moyen des adjectifs conjonctifs qui, que, dont; &c. Des grammairiens vous diront que les adjec-

tifs se rapportent toujours au substantif qui les précède immédiatement; mais cette règle est toutà-fait fausse.

" Si nous vous reprochons fans-ceffe des " mouvemens d'habitude dont vous devriez " vous défaire, c'elt que vous fongez peu à vous " corriger.

Doné ne se rapporte certainement pas à babirude. Vous en avez appris la raison dans votre grammaire: c'est qu'un adjectif conjonctif ne se rapporte jamais à un nom qui n'a pas déjà été déterminé par un article, ou par quelque chose d'équivalent. En esse d'habitude n'est pas la pour etre modifié par ce qui suit, nais pour modifier lui même ce qui le précède. Voilà pourquoi l'esprit lie naturellement dont à mouvement.

En pareil cas, ce feroit faire une faute que de rapporter le conjonctif au dernier substantif. Ainsi Vertot s'est mal exprimé, lorsqu'il a dit : il les sit patriciens avant de les élever à la dignité de s'enteuers, qui se trouverent jusqu'ai nombre de trois cent. Si, en lisant cette phrase, vous vous arrêtez au conjonctif, vous croirez d'abord que la proposition incidente, va modifier dignisé, il n'étoit donc pas naturel qu'elle modifiat s'enteurs. Voici un exemple d'une autre spèce: 1 l'a fastu, avant toute chose, vous faire sire dans s'ecriture l'histoire du peuple de Dieu, qui fair le fondement de la ressions. Bost.

Ici du peuple détermine l'espece d'histoire, & de Dieu détermine l'espece de peuple. Ces deux mots étant suffisamment déterminés, l'esprit ne s'y arrête plus; il remonte au substantif bifeire.

& rapporte à ce nom la proposition incidente. Voilà donc un second cas où le conjonctis se lie à un substantis sologné. On seroit choqué de cette construction: vous avez appris l'hissoire du peuple de Deiu qui est le créateur du cial Est de la terre. Cest donc une regle de rapporter le conjonctis au substantis le plus éloigné, voutes les fois que le dernier substantis, n'étant employé que pour déterminer le premier, ne demande lui-mème aucune modification.

Mais si l'on diôit avec Bossuet: on voss a montré avec soin l'histoire de ce grand royaume que vous étes obligé de rendre heureux; que se rapporteroit à ce grand royaume. Car si es subfantis commence à être déterminé, il ne l'est pas encore assex, & il fait encore attendre que-qu'autre modification: voilà le seul cas où la proposition incidente appartient au dernier subfantis.

tantif.

Jusqu'ici, je ne parle que des constructions où les sibstantis se déterminent fuccessivement, parce que ce sont les seules qui puissent enparcasser. Dans les autres, il ne vous arrivera pas de vous tromper. Vous sentez bien que vous ne pouvez pas dire: ils trouverent des obstacles dans cette guerre qu'ils surmouterent; ni ils trouverent dans cette guerre des obstacles qu'ils entreprirent. Vous direz toujours: ils trouverent des obstacles dans cette guerre qu'ils entreprirent; ils trouverent dans cette guerre qu'ils entreprirent; sit trouverent dans cette guerre des obstacles qu'ils survouverent dans cette guerre des obstacles qu'ils furmonterent.

Vous avez vu, en étudiant la granmaire, pourquoi l'on dit: une espece de fruit qui est mûx en hiver, une sorte de bois qui est dur. C'est

que l'esprit s'arrètant sur les mots fruiz & bois, déjà déterminés par ce qui précéde, leur rapporte tout ce qui suit. Par la mène raison, une troupe de soldats qui pillerent le chiteau, sera mieux qu'une troupe de soldats qui pilla le chiteau.

La regle générale que vous devez vous faire dans ces fortes de cas, c'est de n'avoir nul égard à la forme matérielle du difcours, de ne point examiner quel est le dernier substantis; mais de considérer l'idée sur laquelle votre esprit de porte plus naturellement. Voici un passage de Fléchier, où vous trouverez des exemples de

toute espece.

" Cette fagesse (de Turenne) étoit la source , de tant de prospérités éclatantes. Elle entre-, tenoit cette union des foldats avec leur chef. " qui rend une armée invincible: elle répandoit , dans les troupes un esprit de force, de cou-,, rage & de confiance , qui leur faifoit tout " fouffrir, tout entreprendre dans l'exécution " de ses desseins : elle rendoit enfin des hom-" mes groffiers capables de gloire. Car, Mef-" fieurs, qu'est-ce qu'une armée ? C'est un corps , animé d'une infinité de passions différentes, " qu'un homme habile fait mouvoir pour la " défense de la patrie : c'est une troupe d'hom-" mes armés qui suivent aveuglément les ordres , d'un chef, dont ils ne favent pas les inten-, tions : c'est une multitude d'ames, pour la plu-" part viles & mercénaires, qui, fans fonger à " leur propre réputation , travaillent à celle des " rois & des conquérans : c'est un assemblage , confus de libertins , qu'il faut affujettir à l'o" béissance; de làches, qu'il faut mener au combat; de téméraires, qu'il faut retenir; d'im-, patiens, qu'il faut accoutumer à la constance.

Exerçons-nous encore sur d'autres exemples. Cette construction, les tableaux de Rubens qui sont au Luxembourg, est fort correcte: car on sent que Rubens n'est là que pour déterminer l'espece de tableau, & qu'il ne demande point d'etre modifié. On diroit, au-contraire, les tableaux de ce peintre qui vient de Rome, parce que ce peintre veut une modification.

Les tubleaux de Rubens qui est un grand peintre, est donc une construction forcée. Le lecteur croit d'abord que le conjonctif qui se rapporte à tubleaux, & il voit ensuite qu'il se rapporte à Rubens. Cette équivoque est momentanée, elle est levée sur le champ; mais ensin c'est une équivoque, & les constructions ne sont jamais plus nettes, lorsque le rapport indiqué par ce qui précéde, n'est jamais changé par ce

qui fuit.

C'est me effet de la providence divine qui est consorme à ce qui a été prédit : c'est un esse de providence divine, qui veille sire nome. Voilà des constructions, sur lesquelles les grammairiens ont beaucoup disferté. Dans la première qui est consporme se rapporte à esse t, comme il doit s'y rapporter; car si l'on disoit, sans achèver la phrase: c'est un este de providence divine qui, on tapporteroit naturellement qui à esse, plutôt qu'à providence divine; parce que ce mot ett celui sur leque l'attention s'arrête plus particulièrement. On est prévenu qu'un esse est l'idée principale dont on va s'occuper, & celle

par conséquent qui sera modifiée. Quand enluite on lit de la providence divine, l'attention ne s'y arrête pas, comme sur des mots qui sont entendre quelques modifications: au-contraire, on juge qu'ils ne sont la que pour déterminer Pespece d'este dont on parle, & par conséquent, Pesprit revient naturellement au mot esse, auquel il lie la proposition incidente, qui est conforme.

Il est donc encore naturel de rapporter dans la seconde phrase le conjonctif qui au mot esse se & cependant le mot veille force à le rapporter à providence divine. Ce conjonctif a donc alors un double rapport. Je conviens néanmoins qu'il feroit rigoureux de condamner ces sortes de constructions: car l'équivoque ne s'apperçoit pas,

lorfque le fens la lève fur le champ.

Il y a des écrivains qui, faute d'avoir faist la nature de ces constructions, rapportent la proposition incidente au dernier substantis ils disent avec confiance, les tableaux de Rubens qui est un grand peintre. Mais lorsqu'ils veulent que la proposition incidente modifie le premier, ils disent dans la crainte d'une équivoque imaginaire, les tableaux de Rubens, lesquels; c'és un esse tableaux de Rubens, lesquels, c'és un effet de la providence divine, lequel. Enfin ils sont au bout de toutes leurs ressources, quand les deux Substantis sont au même genre & au même nombre: c'est une punition de la providence divine, ils n'ont plus ici de moyen pour éviter l'équivoque.

Vous remarquerez, Monseigneur, que le conjonctif lequel a mauvasse grace dans ces dernieres constructions. C'est que si ce conjonctif

est employé pour rapprocher d'un mot une proposition qui devroit plutôt appartenir à une autre 2 vous êtes choqué, parce qu'on fait violence à la liaison des idées. Si, au-contraire, ce conjonctif sett à lier une proposition à un mot, auquel elle fe lioit déja elle-même; vous êtes encore choqué, parce que vous n'aimez pas qu'on prenne des précautions superflues. En effet, nous voulons qu'un écrivain soit clair, & nous voulons qu'il le soit sans travail. La beauté des constructions dépend toujours de l'ordre des idées; & le lectur est faigué des efforts d'un écrivain, parce qu'il les partage.

Plusieurs propositions incidentes peuvent se rapporter à un seul substantif.

Tel fut cet empercur, (Titus) fous qui Rome adorée, Vit renaître les jours de Saturne & de Rhée, Qui rendit de fon joug l'univers amoureux, Qu'on n'alla jamais voir fans revenir heureux, Qui foupiroit le foir fi fa main fortunée, N'avoit par fes bienfaits fienalé fa journée.

Despréaux.

Tous ces qui se rapportent à empereur; ceux qui en sont le plus loin comme celui qui en est le plus près, & cette construction est forz bonne.

La conftruction fuivante au-contraire est trèsdéfectueuse, quoique le conjonctif se rapporte presque toujours au substantif qui le précede immédiatement.

" Il faut se conduire par les lumieres de la " foi, qui nous apprennent que l'insensibilité est " d'elle-mème un très-grand mal, qui nous doit " faire appréhender cette menace terrible, que " Dieu fait aux ames qui ne font pas affez tou-" chées de fa crainte. Nicole

Nous ferons fur ces propositions incidentes la même observation que nous avons déjà faite, en parlant d'une suite de propositions subordonnées les unes aux autres. Ce n'est pas là une phrase où les idées soient liées, c'est une suite de phrases qui tiennent mal ensemble. L'esprit s'écarte insensiblement du point d'où il est parti, & on ne fait plus où l'on est. En effet, le premier qui se rapporte à lumieres, le second à grand mal ou à insensibilité, le troisieme à menace, & le dernier à ames. Il me semble que Nicole auroit pu dire: il faut se conduire par les lumieres de la foi qui nous apprennent que l'insensibilité est d'elle-même un très-grand mal; & qu'elle doit nous faire appréhender cette menace terrible que Dieu fait aux ames trop peu touchées de sa crainte. .

"On n'ignore pas que peu de tems après la " mort d'Auguste, la poesse qui avoit brillé avec " tant d'éclat sous les yeux de ce prince, s'é-" clipsa peu-à-peu sous ses successeurs, & demeura ensin comme éteinte dans les ténètres » de la barbarie, qui amena du sond du nord " ce déluge de nations féroces, qui des débris " de l'empire romain forma la plupart des royau-" mes qui subssistent aujourd'hui dans l'Europe. " L'abbé du Bos.

Il y a ici le même défaut que dans l'exemple précédent: car un qui conjonctif se rapporte à ténébres, un autre à nations & le dernier à royaumes. Le vice est encore plus grand, lorsque les conjonctifs se rapportent tantot au dernier subftantif, tantot à un substantif éloigné; car il en résulte ou de l'embarras ou des équivoques.

"Nous tombons fans y penser dans une in-"finité de fautes , à l'égard de ceux avec qui "nous vivons, qui difosent à prendre en mau-"vaile part ce qu'ils foussirioient fans peine, "s'als n'avoient déjà un commencement d'aigreur "dans l'esprit. Nicole.

On pourroit éviter le second qui en disant : &

par-là nous les disposons, Esc.

"Qui ne croiroit que ceux que Dieu a éclai-"rés par de fi pures lumieres, à qui il a décou-"vert la double fin & la double éternité de bon-"heur ou de mifere qui les attend, qui ont l'ef-"prit rempli de ces grands & effroyables objets, "ont préféré Dieu à toute chole: qui ne croi-"roit, dis-je, qu'ils font incapables d'ètre tou-"chés des bagatelles du monde. Nicole.

Si en lifant ces exemples, vous vous arrêtez à chaque qui, vous remarquerez que vous rapportez naturellement le fecond au même nom, auquel vous avez rapporté le premier; & cependant, lorsque vous continuez de lire, le sens demande que vous le rapportiez à un autre. Ces doubles rapports sont toujours vicieux, parce que s'ils ne causent pas d'équivoque, ils embarrassent au-moins la construction.

"Les étoiles fixes ne fauroient être moins éloi-"gnées de la terre que de vingt-fept mille fix "cent foixante fois la diffance d'ici au foleil , "qui est de trente millions de lieues. Fontenelle.

On ne peut pas absolument blamer cette der-.

niere proposition incidente: mais il me semble qu'elle termine mal la phrase, & qu'un tour, où on l'eût évitée, eût été préférable.

" Il n'y a personne dans le monde, si bien lié " avec nous de fociété & de bien-veillance, qui , nous aime, qui nous goûte, qui nous fait " mille offres de services & qui nous sert quel-" quefois, qui n'ait en foi, par l'attachement à " fon intéret, des dispositions très-proches à rom-" pre avec nous. La Bruyere.

"Il n'y a qu'une affliction qui dure, qui est , celle qui vient de la perte des biens. La Bruy. Il eût été mieux de dire : c'est celle qui , Esc.

"Racine exact imitateur des anciens, dont il ", a fuivi exactement la netteté & la fimplicité de , l'action. La Bruy.

Cette phrase est mauvaise, parce que la netteté & la simplicité se construisent tout-à-la-fois avec de l'action qui les suit. Mais voilà suffisamment d'exemples.



## . CHAPITRE IX.

De l'arrangement des modifications exprimées par des propositions subordonnées, par des propositions incidentes, ou par tout autre tour.

It ne suffit pas, Monseigneur, d'étudier les bonnes constructions, il faut encore étudier les mauvaises: car l'art d'écrire renseme deux choses; les loix qu'il faut suivre, & les défauts qu'il faut suivre, & les défauts qu'il faut éviter. Vous faurez donc écrire avec clarté & avec précision, lorque vous aurez observé ce qui rend le discours long, pesant & embarassité. C'est pourquoi je vais, dans ce chapitre, rassembler des exemples où vous verrez des défauts de toute espece.

Nous aurons occasion de nous servir du mot de période, & il faut vous rappeler ce que nous en avons dit dans la grammaire. Venons

à un exemple.

Il y a bien des phinomenes, qui embarraffent les philosophes; El les plus communs ne sont pas ceux, qui les embarraffent le moins. Voilà une période: vous voyez qu'elle renferme pluseurs phrases, qu'on appelle membres. Il y a bien des phinomemes, qui embarrassent les philosophes; c'elt le premier membre; El les plus communs ne sont pas ceux qui les embarrassent le moins: c'est le second.

Vous comprenez qu'une période peut avoir

tru plus grand nombre de membres, trois, par exemple, quatre ou davantage: mais il eft inutile de les compter. Vous favez qu'il suffit de bien lier les idées, & qu'il feroit ridicule de s'occuper du nombre des phrases ou des mots.

"Comme, donc, en confidérant une carte uni-"verfelle, vons fortez du pays où vous êtes né "E du lieu qui vous renferme, pour parcourir "toute la terre habitable, que vous embraflez "par la penife avec toutes fes mers, E tous "fes pays; ainfi, en confidérant l'abrégé chro-"nologique, vous fortez des bornes de votre "áge, "E vous vous étendez dans tous les "fiecles."

"Mais de même que pour aider sa mémoire "dans la counoissance des lieux, ou retient cer-"taines villes principales, autour désquelles on "place les autres, chacine selon sa distance, "ainsi dans l'ordre des siccles, il faut avoir cer-"tains tems marqués par quelque grand évé-"nement, auquel on rapporte tout le reste. "Bossue.

Voilà une période où tout est lié; en voiei une où il y a quelques petits défauts.

" C'est la fuite de la religion & des empires " que vous devez imprimer dans votre mémoi-» re, & commé la religion & le gouvernement » politique font deux points sur lesquels roulent » les choses humaines, voir ce qui regarde ces » choses renfermé dans un abregé, & en déscouvrir par ce moyen tout l'ordre & toute la " suite, c'est comprendre dans sa pensée tout », ce qu'il y a de grand parmi les hommes, & ", tenir, pour ainsi dire, le fil de toutes les affai-", res de l'univers, Bossuet.

J'aimerois mieux voir dans un abrégé, que voir ce qui regarde ces eboses rensermé dans un abrégé. Je retrancherois encore par ce moyen, comme inutile.

Il y a deux inconvéniens à craindre dans les longues périodes: l'un de tomber dans des équivoques pour éviter les conftructions forcées; l'autre de faire violence aux conftructions pour éviter les équivoques. Ce n'est pas affez qu'une transposition prévienne les doubles sens, il faut encore que les idées se lient également dans l'ordre direct. Voici une longue période qui est fort bien faite.

" Quel témoignage n'est-ce pas de sa vérité, ., de voir que dans les tems où les histoires pro-, fanes n'ont à nous conter que des fables, ou , tout-au-plus des faits confus & à demi oubliés, . l'écriture , c'est-à-dire , sans contestation , le " plus ancien livre qui foit au monde, nous " ramène par tant d'événemens précis, & par la ,, fuite même des choses, à leur véritable principe; " c'est-à-dire, à Dieu qui a tout fait, & nous , marque si distinctement la création de l'uni-, vers, celle de l'homme en particulier, le bon-, heur de son premier état, les causes de ses " miseres & de ses soiblesses, la corruption du " monde & le déluge ; l'origine des arts & celle " des nations, la distribution des terres, enfin " la propagation du genre humain, & d'autres , faits de même importance, dont les histoires humaines ne parlent qu'en confusion, & nous

,, obligent à chercher ailleurs les fources certai-

, nes? Boffuet.

Vous voyez que, dans une période, tous les membres doivent être distincts, & liés les uns aux autres. Ouand ces conditions ne sont pas remplies, ce n'est plus qu'un assemblage confus de plusieurs phrases. En voici un exemple.

" Comme les arcs triomphaux des Romains " ne se dressoient que pour éterniser la mémoire "d'un triomphe réel, les ornemens tirés des " dépouilles qui avoient paru dans un triomphe, " & qui étoient propres pour orner l'arc qu'on " dreffoit, afin d'en perpétuer la mémoire, n'é-,, toient point propres pour embellir l'arc qu'on , feroit en mémoire d'un autre triomphe, prin-2, cipalement si la victoire avoit été remportée " fur un autre peuple, que celui fur qui avoit , été remportée la victoire , laquelle avoit donné , lieu au premier triomphe comme au premier ... arc. L'abbé du Bos.

Boffuet conçoit nettement fa pensée, & ses idées s'arrangent naturellement : mais plus l'abbé du Bos fait d'efforts, plus il s'embarrasse. Il est obscur par les précautions qu'il prend pour se faire entendre. On démèle qu'il veut dire que les arcs triomphaux étant ornés des dépouilles des ennemis, on ne pouvoit pas faire servir les mêmes dans des occasions où la victoire avoit été remportée fur des peuples différens.

Quand on accumule les idées fans ordre, on s'embarraffe dans sa propre pensée. & l'on ne fait plus par où finir. On sent qu'on est obscur, & on le devient davantage, parce qu'on veut cesser de l'etre. On pourroit dire:

#### DE L'ART

"; Rien n'est plus propre à nous faire connoître " ce que peuvent sur tous les hommes, & prina cipalement fur les enfans les qualités propres " à l'air d'un certain pays, que de confidérer le " pouvoir des simples vicissitudes ou altérations ., paffageres de l'air fur les organes qui ont acquis , toute leur confistance. ..

L'abbé du Bos exprime cette même pensée

avec beaucoup de défordre & de superfluité.

" Rien n'est plus propre à nous donner une " juste idée du pouvoir que doivent avoir sur , tous les hommes, & principalement fur les en-, fans, les qualités qui font propres à l'air d'un certain pays en vertu de fa composition, les-, quelles on pourroit appeler ses qualités permanentes, que de rappeler la connoissance que , nous avons du pouvoir que les simples vicissin tudes ou les altérations passageres de l'air ont même fur les hommes dont les organes ont acquis la confiftance dont ils font susceptibles. , Du Bos. ..

" Tout persuadé que je suis que ceux que l'on n choisit pour de différens emplois, chacun se-» lon son génie & sa profession, font bien; je , me hasarde de dire qu'il se peut faire qu'il y , ait au monde plusieurs personnes, connus ou n inconnus, que l'on n'emploie pas, qui feroient

n très-bien. La Bruy. ..

Quand vous lirez la Bruyere, vous y trouverez souvent des constructions dans ce goût-là.

Il me semble qu'on écriroit correctement, si

Pon difoit.

"L'Allemagne est aujourd'hui bien différente " de ce qu'elle étoit quand Tacite l'a décrite. " Elle 3. Elle est remplie de villes, & il n'y avoit què 3. des villages: les marais, la plupart des forets 3. ont été changés en prairies ou en terres habou-3. rables: mais, quoique par cette raison la ma-5. niere de vivre & de s'habiller des Allemands 3. foit différente en bien des choses de celles des 3. Germains, on leur reconnoix encore le mêmo 5. génie & le même caractère.

Voici comment l'abbé du Bos embarrasse cette

pense.
" Quoique l'Allemagne foit aujourd'hui dans
" Quoique l'Allemagne foit aujourd'hui dans
" un état bien différent de celui où elle étoit
" quand Tacite la décrivit; quoiqu'elle foit rem
" plie de villes, au lieu qu'il n'y avoit que des
" villages dans l'ancienne Germanie; quoique
" les marais & la plupart des forêts de la Germa
", nie aient été changés en prairies & en terres
" labourables; enfin quoique la maniere de vivre
" & de s'habiller des Germains foient différentes
" par cette raifon en bien des choses de la ma" niere de vivre & de s'habiller des Allemands,
", on reconnoit néanmoins le genre & le carac" tere d'esprit des anciens Germains dans les
" Allemands d'aujourd'hui. "

1. L'abbé du Bos pouvoit éviter la répétition de ces quoique. 2. Par cette raison & dans les Allemands d'aujourd'bui font mal placés. 3. Les mots de Germaine, de Germaine & d'Allemands font trop répétés. Enfin cette longue suite de propositions subordonnées tiennent trop longtems l'elprit en sulpress, le sont revenir trop souvent au même tour , & ne sont pas en proportion avec la conclusion qu'elles amènent. Tous ces défauts rendent le style lourd & trainant; & ces défauts rendent le style lourd & trainant; & ces

Tome II. Art d'Ecrire.

vous voyez qu'on les évite, quand on se con-

forme à la liaifon des idées.

Si vous étudiez les périodes que je vous ai données pour modeles, vous remarquerez que les idées principales des différens membres tendent toutes au même but. & que les modifications qui les accompagnent, les développent & les arrangent avec ordre autour d'une idée qui est comme un centre commun. C'est pourquoi une période bien faite est appelée une période arrondie.

Celui qui met un frein à la fureur des flots Sait aussi des méchants arrêter les complots; Soumis avec respect à sa volonté sainte. Je crains Dieu, cher Abner, & n'ai pas d'autre crainte.

Racine.

Je ne crains que Dieu. Voilà à quoi toute la période se rapporte. Cette idée est en même tems la principale du fecond membre, elle est naturel-Tement liée à la principale du premier, & les propositions subordonnées la développent & l'arrondissent. Voici un passage où Massillon lie parfaitement ses idées dans une suite de périodes. L'idée principale, à laquelle toutes les autres fe rapportent, est qu'on n'oscroit dire la vérité aux princes.

"Gatés par les louanges, on n'oferoit plus leur " parler le langage de la vérité : eux feuls ignon rent dans leurs états ce qu'eux feuls devroient , connoître : ils envoient des ministres pour être , informés de ce qui se passe de plus secret dans , les cours & dans les royaumes les plus éloignés; , & personne n'oseroit leur apprendre ce qui se

" paffe dans leur royaume propre: les discours "Batteurs affiégent leur trône, s'emparent de toutes les avenues, & ne laisent plus d'accès , la vérité. Ainsi le souverain est seul étranger , au milieu de ses peuples ; il croit manier les , ressorts les plus secrets de l'empire, & il en , ignore les événemens les plus publics: on lui , cache se pertes , on grossit ses avantages, on , lui diminue les miseres publiques, on le joue , à force de le respecter; il ne voit plus rien tel , qu'il est, tout lui paroit tel qu'il le souhaite. , Voici une période qui n'est pas si bien faite.

parce qu'il y a trop de propolitions incidentes dans le premier membre. Elle est encore de

Matfillon.

"Souvenez-vous de ce jeune roi de Juda, qui, pour avoir préféré les avis d'une jeunefle inconfidérée, à la fagefle & à la maturié de ceux, aux confeils desquels Salomon son pere étoit redevable de la gloire & de la prospérité de son regne, & qui lui confeilloient d'affermir les commencemens du sien par le soulagement de se se peuples, vit un nouveau royaume se sormer des débris de celui de Juda, & qui, pour avoir voulu exiger de ses sujets au-delà de ce qu'ils lui devoient, perdit leur amour & leur fidelité qui lui étoient dus.

La liaison des idées est ralentie, parce que Massillon s'arrête sur un nom de la premiere proposition incidente, pour le modifier par deux autres propositions assez longues: aux conseils desquels &c., & gui lui conseilloient, &c. Or; l'es, prit n'aime pas à être retardé de la forte.

Si des propositions de cette espece, jetées dans É ij le premier membre, ralentissent le discours, elles rendent la période trainante, lorsqu'elles font ajoutées au dernier. Fénelon écrit ainsi à Madame de Maintenon.

"Comme le roi se conduit bien moins par des " maximes suivies, que par l'impression des gens " qui l'environnent, & auxquels il a confié son " autorité; le capital est de ne perdre aucune oc-» casson pour l'obséder par des gens firs, qui " agissent de concert avec vous, pour lui faire » accomplir dans leur vraie étendue ses devoirs " dont il n'a aucune idée. "

C'est au dernier pour que la période devient languissante. Vous vous souviendrez qu'une préposition ne peut être répétée, qu'autant qu'elle exprime le même rapport, & qu'elle subordonne deux propositions à une même préposition prin-

cipale.

Ce ne feroit pas faire une période, ce feroit écrire une suite de phrases mal liées, que de dire avec Pascal.

(1) Qu'est-ce que nous crie cette avidité (d'acquerir des comosssance), sinon qu'il y a cu autresois en l'homme un véritable bonheur dont il ne lui reste maintenant que la marque & la trace toute vuide, (2) qu'il essié e remischant dans les choses absentes le secours qu'il n'obtent pas des présentes, & que les unes & les autres sont incapables de lui donner; (4) parce que ce goustre infini ne peut être rempli que par un objet infini & immuable.

J'ai distingué les phrases par des chiffres. Vous voyez que la seconde modifie le dernier nom de la premiere, que la troisieme modifie la seconde, & que la quarrieme modifie la derniere partie de la troisieme. Ce n'est certainement pas là une période arrondie.

"L'ennui dévore les grands, & ils ont bien de " la peine à remplir leur journée. " Voilà une idée principale que Madame de Maintenon développe dans une fuite de phrases bien faites &

bien liées.

"Que ne puis-je vous donner toute mon ex"périence; que ne puis-je vous faire voir l ennui
"qui dévore les grands, & la peine qu'ils ont à
"remplir leur journée! Ne voyez-vous pas que
"je meurs de trifteile dans une fortune qu'on
"auroit eu peine à imaginer, & qu'il n'y a que
"le fécours de Dieu qui m'empèche d'y fuccomber? j'ai été jeune & jolie, j'ai goûté des plai"firs, j'ai été aimée par-tout. Dans un age plus
"avancé, j'ai paffé des années dans le commerce
"de l'efpirt, je fuis venue à la faveur; & je
"vous protefte que tous les états laiffent un
vuide affreux, une inquiétude, une laiffudé,
"une envie de connoitre autre chose, parce
"qu'en tout cela rien ne fatisfait entiérement.
"Coderire avenule d'un modèle Mainauxe

Ce dernier exemple est un modèle. Mais revenons encore à des critiques, Monseigneur, car enfin le vrai moyen d'apprendre à écrire, c'est de savoir les désauts que vous avez à éviter.

Ce n'est pas assez de bien arranger les propositions principales, subordonnées & incidentes; il faut encore que chaque mot soit à sa place.

"Si la plupart des Grecs & des latins qui les "ont suivis: ne parlent point de ces rois Baby-"loniens; s'ils ne donnent aucun rang à ce grand "royaume, parmi les plus grandes monarchies , dont ils racontent la fuite; enfin si nous ne .. vovons presque rien dans leurs ouvrages de ., ces fameux rois Teglathphalafar, Salmanafar, "Sennacherib, Nabuchodonofor, & de tant " d'autres si renommés dans l'écriture & dans " les histoires orientales ; il le faut attribuer ou à , l'ignorânce des Grecs, plus éloquens dans , leurs narrations, que curieux dans leurs re-,, cherches; ou à la perte que nous avons faite " de ce qu'il y a de plus recherché & de plus " exact dans leurs histoires. Bofficet. "

Dans si la plupart des Grecs 🗟 des Latins qui... le conjonctif qui paroit d'abord se rapporter aux Grecs comme aux Latins. Cependant les ont fuivis fait bientôt voir que l'écrivain ne veut pas qu'on le rapporte aux Grecs. Mais il ne s'agit pour le moment que de remarquer les mots qui ne font pas à leur place. Il me semble donc qu'au lieu de s'ils ne donnent aucun rang à ce grand royaume parmi... il falloit s'ils ne donnent à ce grand royaume aucun rang parmi ... & qu'au lieu de si nous ne voyons rien dans leurs ouvrages de ces fameux rois.... il falloit si dans leurs ouvrages nous ne voyons presque rien de ces... Car la liaison des idées demande que parmi fuive immédiatement rang, & que de ces fameux rois suive immédiatement presque rien.

" Il écrivit de sa propre main sur deux tables " qu'il donna à Moyfe au haut du mont Sinaï, " le fondement de cette loi , c'est-à-dire , le dés, calogue. Boss.

Une transposition eût rapproché le verbe de fon objet, & la liaison des idées eût été plus

grande, si Bossuet eut dit: " fur deux tables " qu'il donna à Moyfe au haut du mont Sinaï, " il écrivit. "

Mais comme on n'est pas toujours sur d'avoir raison lorsqu'on entreprend de corriger Bossuet, gâtons une de ses périodes en transposant seule-

ment quelques mots.

"Gloire, richesse, noblesse, puissance, ne , font que des noms pour les hommes du monde ; pour nous si nous suivons Dieu , ce se-" ront des choses : au-contraire la pauvreté, la , honte , la mort font des choses trop effecti-.. ves, & trop réelles pour eux; pour nous ce font seulement des noms. Boss.

Cette période n'auroit pas la même grace si

vous écriviez.

"Gloire, richesse, noblesse, puissance ne , font que des noms pour les gens du monde; , si nous suivons Dieu, ce feront des choses " pour nous : au-contraire la pauvreté , la , honte, la mort font des choses trop effectives .. & trop réelles pour eux , ce font seulement " des noms pour nous. "

Je n'ai cependant fait que transposer pour nous à la fin de chaque membre. Vous vovez donc qu'en laissant ces deux mots dans la place où Boffuet les a mis, les idées en font beaucoup mieux liées; & cela doit vous fervir de regle dans tous les cas, où vous avez des oppositions à marquer.

Despréaux a dit: ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement ; c'est une maxime qu'on répéte beaucoup: cependant vous avez vu des phrases, où l'écrivain conçoit bien ce qu'il veut dire, quoiqu'il s'exprime d'une mantere oblcure ou du-moins embarraifie. Cela doit arriver ainfi; car autre chose est de concevoir clairement fa pensée, & autre chose de la rendre avec la même clarté. Dans un cas toutes les idées se présentent à la fois à l'esprit, dans l'autre elles doivent se montrer successivement. Pour bien écrire, ce n'est donc pas asse de bien concevoir : 11 faut encore apprendre l'ordre dans lequel vous devez communiquer l'une après l'autre des idées que vous appercevez ensemble. Accoutumez-vous de bonne heure à concevoir avec netteté, & familiarisez-vous en même tems avec le principe de la plus grande liaison.



#### CHAPITRE X.

Des constructions elliptiques.

I ne s'agit pas ici feulement des ellipfes qui font d'un usage général, & dont nous avons parlé dans la grammaire; il s'agit encore de celles qui font plus rares, & que les bons écrivains se permettent, pour donner plus de vivacité au discours.

Nous voudrions donner à nos expressions la rapidité de nos pensées. Ainsi, non seulement le style doit être dégagé de toute superfluité, il doit être encore débarrasse de tout ce qui se supplée facilement: moins on emploie de mots, plus les jidées sont liées.

"Une femme inconstante est celle qui n'aime "plus; une légere, celle qui déjà en aime un "autre; une volage, celle qui ne sait si elle aime, "ni celui qu'elle aime: une indifférente, celle "qui n'aime rien. La Bruyere.

Le retranchement du verbe rend ici le style plus vif.

"Si j'épouse, Hermas, une semme avare, elle "ne me ruinera point; si une joueuse, elle "pourra s'enrichir; si une favante, elle sura "m'instruire; si une prude, elle ne sera point "emportée; si une emportée, elle exercera ma "patience; si une coujeutre, elle voudra me "plaire; si une galante, elle le sera peut-ètre "jusqu'à m'aimer; si une dévote, réponder, "Hermas, que dois-je attendre de celle qui veut "tromper Dieu, & qui se trompe elle-même?

Le Bruyere paroit aimer ce tour, & en fait usage assez souvent; mais il feroit encore mieux de supprimer les si, & de dire, si j'épouse, Hermas, une semme avare, elle ne me ruinera pas; une joueuse, elle pourra s'enrichir; une savante: &c. vous sentez qu'il s'agit d'une sausse dévote.

"J'accepterois les offres de Darius, si j'étois "Alexandre, & moi aussi, si j'étois Parménion. Suppléez dans le second membre, je les accepterois.

Quelquefois on fous-entend avec une négation, un verbe qui a été employé affirmativement.

" Il y avoit tout à redouter de la fureur d'An-" nibal, & rien à craindre de la modération de Fabius. S. Evremont.

Suppléez il n'y avoit rien. D'autrefois on fousentend, fans négation, un verbe qui a été pris négativement.

"La frugalité des Romains n'étoit point un "retranchement des chofes fuperflues, ou une "abstinence volontaire des agréables: mais un "usage groffier de ce qu'on avoit entre les mains. S. Evremont.

Suppléez c'étoit ; fous-entendu aussi choses devant agréables.

Enfin on fous-entend des mots qui n'ont pas été énoncés.

.... auffi-tôt aimés qu'amoureux , On ne vous force point à répandre des larmes. Deshoulieres.

Le premier vers est elliptique; comme vous êtes aimés, aussitôt que vous êtes amoureux.

Madame de Sévigné écrit à fa fille.

" Je vous en prie, ne donnons point désor-" mais à l'absence l'honneur d'avoir remis entre , nous une parfaite intelligence, & de mon côté " la persuasion de votre tendresse pour moi.

Cette construction est fort claire, & par conséquent, elle est bonne. Cependant les grammairiens demanderont qu'est-ce qu'avoir remis de mon côté la persuasion de votre tendresse pour moi? Et ils condamneront ce tour, parce qu'ils n'en trouvent pas d'exemple. Plus occupés des mots que des penfées, ils défapprouvent les ellipses lorsqu'elles paroissent rapprocher des mots qu'on n'a pas encore vus ensemble. Mais soyez persuadé qu'une phrase claire, vive & précieuse est bonne, quand même la langue ne fourniroit pas de moyen pour remplir l'ellipse. Ces grammairiens favent si une chose a été dite ou non; mais ils paroiffent ignorer que ce qui n'a pas été dit, peut se dire. Assujettis à des regles qu'ils ne fauroient fixer, & fouvent en contradiction avec eux-mêmes, ils voyent d'un jour à l'autre le fuccès des tours, contre lesquels ils se font récriés; & ils reçoivent enfin la loi de l'usage, qu'ils appellent bisarre. Cependant l'usage n'est pas aussi peu fondé en raison qu'ils le prétendent; il s'établit d'après ce qu'on sent , & le sentiment est bien plus sûr que les regles des grammairiens. Si Racine avoit toujours écouté de pareils critiques, il n'auroit pas enrichi la langue de quantité de nouveaux tours. Il a dit.

#### Je t'aimois inconftant, qu'aurois-je fait fidele ?

Et un habile grammairien remarque que cette elliple est trop forte. Il avoue cependant qu'on la peut pardonner à un poète de l'âge de Racine: mais il ne confeilleroit pas à un jeune homme de hafarder un pareil tour; comme s'il falloit avoir vieilli, pour ofer bien écrire.

Voici une ellipse encore plus irréguliere.

Le crime fait la honte, & non pas l'échafaud.

Un grammatrien qui voudroit mieux éctire, éctiroit fort mal : la précision est à rechercher toutes les fois que la liaison des idées prévient les équivoques auxquelles la forme du discours paroitroit donner lieu. En effet, tous les arrangemens de mots sont subordomés à cette liaison, & lorsqu'un mot est inutile, il le faut supprimer.

Monsieur de Valincour a critiqué dans la princesse de Cleves cette phrase : elle faisont ,, valoir à Estouteville, de cacher leur intelli-,, gence; ,, cependant l'esprit devine facilement que les mots sous-entendus sont le soin qu'elle prenoit.

"Il m'a fait faire bien des complimens, & que "fans que son équipage étoit bien fatigué, il se-"roit venu me voir, & moi, fans que je n'en "ai point."

On voit que Madame de Sévigné badine sur

sans que, qui est une mauvaise expression; & le tour elliptique qu'elle emploie est aussi bon que plaisant.

"C'est une faute contre la politesse que de " louer immédiatement en présence de ceux " que vous faites chanter ou toucher un instru-" ment, quelqu'autre personne qui a les mèmes " talens, , comme devant ceux qui vous lisent " des vers, un autre poète. La Bruyere.

Cette construction est embarrassée, parce que louer est loin de son objet, quelqu'autre personne: c'est ce qui fait qu'il paroit mal-à-propos sous-entendu devant un autre poete.

Vous remarquerez que les ellipfes ne souffrent point de difficulté, lorsqu'on ne sous-entend que

les mots qui ont déjà été employés.

", Corneille, étoit très-aife à vivre, bon pere, ", bon mari, bon parent, tendre & plein d'amitié. ", Il avoit l'ame fiere & indépendante, nulle fou-", plelfe, nul manege: ce qui l'a rendu très-propre ", à peindre la vertu romaine, & très-peu propre à ", faire fa fortune. Fontenelle.

Voici trois pensées de Paschal, où vous re-

marquerez le même tour elliptique.

"Le fini s'anéantit en présence de l'infini : "ainsi notre esprit devant Dieu, ainsi notre "justice devant la justice divine.

"Il est également dangereux à l'homme de "connoître Dieu sans connoître sa misere, & "de connoître sa misere sans connoître Dieu.

", Quand tout se remue également, rien ne se rremue en apparence, comme en un vaisseau, Quand tous vont vers le déréglement, nul ne semble y aller: qui s'arrête, fait remarquer " l'emportement des autres comme un point fixe.

Les grammairiens difent que l'ellipfe doit être autorifée par l'ufage, mais il fuffit qu'elle le foit par la raifon. Vous pouvez vous permettre ces fortes de tours, toutes les fois que les mots fousentendus fe fuppléeront facilement. Ne demandez pas fi une expression est usitée; mais confiderez si l'analogie autorife à s'en servir. Vous faurez un jour que le latin est beaucoup plus elliptique que le françois; & vous en sentirez facilement la raison.





# CHAPITRE XI.

### Des amphibologies.

Le s amphibologies font occasionnées par les pronoms, il,  $l_e$ ,  $l_a$ , &c.; par les adjectifs possessifis fon, fa, &c.; & par des noms qui ne sont pas dans la place que marque la liaison des idées.

"Samuel offrit fon holocauste à Dieu; & il "lui fut si agréable, qu'il lança au même moment de grands tonnerres contre les Philistins. Le rapport de ces pronous n'est pas sensible.

Bouhours veut corriger cette conftruction & la corrige ma! Samuel, dit-il, offrit fon holo-caufte à Dieu, & ce facrifice lui fut fi agréable qu'il lança, &c. Vous voyez que l'amphibologie fublifite toujours: car par la conftruction ce facrifice fe rapporte à Samuel. On auroit pu dire Samuel offrit (ou holocaufte, & Dieu le trouva fi agréable, qu'il, &c.

Le principe de la plus grande raison des idées nous apprendra comment on peut éviter ces défauts : il suffira de faire des observations sur

quelques exemples.

"Le roi fit venir le maréchal; il lui dit. "Il est évidemment le roi, & lui le maréchal. Or, vous remarquerez que, dans la seconde proposition, les pronoms suivent la même subordination que vous avez donnée aux noms dans la premiero. Si fit venir est subordonné à roi, dit l'est à il; & si le maréchal est subordonné à sit venir, lui l'est à dit. La regle est donc, en pareil cas, de conferver cette subordination. Multiplions les noms & les pronoms, nous verrons ce principe se confirmer.

.. Le Comte dit au roi que le maréchal vouloit " attaquer l'ennemi; & il l'affura qu'il le force-

" roit dans ses retranchemens "

Il n'y a point d'équivoque dans cette période, quoique le premier membre renferme quatre noms. La fubordination est exacte, parce que les pronoms d'une proposition se rapportent aux noms d'une proposition de même genre: car le rapport se fait de la principale à la principale, & de la fubordonnée à la fubordonnée. Il l'affura est la principale du fecond membre, & les pronoms se rapportent à la principale du premier ; ilà comte, le à roi. De même qu'il le forceroit est la subordonnée du fecond membre, & les pronoms se rapportent à la subordonnée du premier; il à maréchal, le à ennemi.

Mais toutes les périodes n'ont pas cette fymmétrie : car un des membres peut avoir deux propositions, tandis que l'autre n'en aura qu'une. Le maréchal vit que l'ennemi vouloit nous attaquer, il le prévint. Cependant la subordination marque encore sensiblement le rapport, le est pour l'ennemi, parce que ce nom appartient à la phrase subordonnée.

Voilà donc la regle générale : toutes les fois que, dans le premier membre d'une période, il y a des noms subordonnés, les pronoms doivent suivre dans le second le même ordre de subordination. Dans tout autre cas la regle fera de rapporter le pronom pronom subordonné au premier nom, qui sera offert dans le discours. "Le comte étoit à quel-, ques lieues : le maréchal apprit que l'ennemi , vouloit l'attaquer; c'eft-à-dire attaquer le comte. , A peine avoit-on confié cette place au comte que " le maréchal apprit que l'ennemi vouloit l'atta-, quer ; c'ell-à-dire attaquer cette place ". Or, puisque dans le premier exemple le pronom se rapporte à comte, & à cette place dans le second; il se rapporte donc en pareil cas au nom qui a été énoncé le premier. Par conféquent il se rapporteroit à maréchal, si le discours commençoit par cette phrase: le maréchal apprit que l'ennemi vouloit l'attagner. Vous voyez donc que lorsqu'il n'y a pas fubordination de noms, le pronom fubordonné tient tient toujours la place du nom qui a été énoncé le premier.

Je dis le prononi fubordonné; car lorsqu'un pronom ell le siglet d'une proposition, i se rapporte toujours au dernier non. Le come étoit à quelques lienes, le maréchal dit qu'il vousoit le joindre. Il, sujet de la proposition, est visiblement pour le maréchal, comme le, pronom subordonné, est

pour le comte.

Ce foldat croit qu'il est l'homme que vous demandez, est une phrase correcte dans le cas où le soldat parloit lui-même: dans tout autre il faudroit

dire, croit que c'est l'homme.

Ces exemples vous font connoître que les regles varient fuivant les cas : mais fouvenez-vous qu'il y en a une qui ne varie point: c'eft le principe de la plus grande liaifon des idées. Quand vous vous ferez familiarité avec ce principe, il vous fera permis d'oublier toutes les regles particulieres.

Tome II. Art d'Ecrire.

Une conféquence des observations précédentes, c'est que, dans une suite de propositions, le même pronom ne peut le rapporter à un même nom qu'autant qu'il est toujours dans la meme subordination. Vous écrirez clairement si vous dites: " votre ami a rencontré l'homme qui s'est fait " cette affaire, il lui a dit qu'il tenoit de bonne " part qu'on menaçoit de l'arrêter, & qu'il avoit meme oui dire qu'on le traiteroit en criminel " d'état ... Il , est pour votre ami, comme le est pour I homme qui s'est fait cette affaire; & la subordination est fort bien observée. Si vous détruifiez cette subordination, le discours seroit toutà-fait louche. "Votre ami a rencontré l'homme , qui s'est fait cette affaire, il lui a dit qu'il ce-, noit de bonne part qu'il étoit menacé d'être ar-, rèté, & qu'il avoit même oui dire qu'il seroit ntraité en criminel d'état ... On apperçoit plus sensiblement le rapport de tous ces il, & le lecteur est obligé de deviner quels sont ceux qui tiennent la place de votre ami & ceux qui tiennent celle de I honme qui s'est fait cette affaire.

On se sert encore du genre & du nombre pour parquer le rapport des pronoms; mais il ne faut pas pour cela négliger la subordination des idées. Paris étoit rensemé dans une ile, il ne s'étendoit pus au-delà de la cité. Il signisse Paris, & cette construction est correcte, parce que le rapport est tout-à-la sois rendu sensible par le genre & par la subordination: car il est sujet de la seconde proposition, comme Paris l'est de la premiere. Si l'on disoit: Paris étoit rensemé dans une ile, elle... le genre seroit rapporter le pronom elle à ile: mais

cette construction choqueroit la subordination

des idées.

Ainfi, lorsque l'abbé de Vertot dit: Rome, bâtie sur un sond étranger, n'avoit qu'un territoire sort borné, on prétend qu'il... la construction ne soustre point d'équivoque, parce que le rapport du pronom il à territoire est marqué par le genre: elle seroit meilleure, s'il étoit encore marqué par la subordination. En effet, en substitutant Paris à Rome, il ne se rapportetoit plus à territoire, mais à Paris.

Tout ce que l'ail peut appercevoir, dit l'Abbé du Bos, se trouve dans un tableau comme dans la nature: elle... Le genre du pronom ne permet ici aucune méprife. Mais si à l'ail on substituoit la vue, la phrase deviendroit équivoque. Cet écrivain n'à donc pas suivi la subordination des idées.

Il en est du nombre comme du genre: il ne doit pas dispenser de conformer aux regles que nous avons données: les Romains n'avoient qu'un territoire fort borné, il l'avoient conquis, doit être prétéré à les Romains n'avoient qu'un territoire fort borné, il avoit été conquis. Car, dans la seconde construction, le nombre seul iore à rapporter le pronom il à territoire. L'ordre des idées le seroit au-contraire rapporter au nom, si ce nom étoit aus distant le comprendre, il n'yau-toit qu'à dire, Paris n'avoit qu'un territoire sort borné, il .... car alors le pronom se rapporteroit visiblement à Paris.

C'est une suite des regles que nous avons exposées, qu'un pronom doit rarement se rapporter à un nom d'une proposition incidente: car le propre de cette espece de proposition est de n'attirer. F ii Pattention qu'en paffant, en forte que l'esprit se rapporte toujours sur un des noms qui la précédent, & dont il est préoccupé. Des exemples rendront la chose sensible.

"Télémaque, qui s'étoit abandonné trop prom-, tement à la joie d'être si bien traité par Calypso, , reconnut la sagesse des conseils que Mentor ve-

" noit de lui donner " Fénelon.

Calypso appartient à la proposition incidente. Par conséquent l'esprit ne s'y arrête pas, & il revient à Télémague, auquel il rapporte le pronom lui. Cette phrase est donc bien construite.

"Un auteur férieux n'est pas obligé de remplir » son esprit de toutes les ineptes applications que » Pon peut faire au sujet de quelques endroits de » ses ouvrages , & encore moins de les supprimer».

La Bruyere fait-là une construction forcée, rapportant le pronom les à quelques endroits; car si le sens le pouvoit permettre, on le rapporteroit à ineptes applications.

Cette regle, que le pronom se rapporte à l'idée dont l'esprit est préoccupé, a donné lieu à des

tours élégans.

"Quand le peuple Hébreu entra dans la Terre "promife, tout y célébroit leurs ancêtres». Bofs. Ses eût été plus lié avec peuple, leurs l'est plus avec l'idée dont l'esprit est rempli; & par cette

taifon il a dû être préféré.

"Une femme infidelle, si elle est connue pout "telle de la personne intéressée, n'est qu'infidelles "s'il la croit fidelle, elle est perside». La Bruyere. Il est fort bien, parce que ce n'est pas le mot personne, qui reste à l'esprit, c'est l'idee d'homme, de mari. Par la même raison l'on dira: sette trouge. de masques couroit les rues, je les ai vis, & ce sera

mieux que je l'ai vue.

"Madame la Dauphine vint pauler l'après-di-"Me chez Madame de Cleves M. de N-émours »ne manqua pas de s'y trouver: il ne laifoit "échapper aucune occasion de voir Madame de "Cleves, fans laisser paroitre néanmoins qu'il "les cherchât

Que veut dire les au pluriel avec aucune occasson au singulier, dit M. de Valincour ? Mais cette critique n'est pas sou de. Quand on dit, il me laissi échapper cucune occasson, l'esprit se représente nécessité en en cessione nécessité en en lustifiers et or, c'est avec cette idée de multitude que se construit le pronom les. M. de Valincour propose de corrigerains cette prétendue faute : sans laive paroitre qu'il cherchist l'occession de voir Madame de Cleves, il n'en laission en la même grace que celle qu'il condamne. D'ailleurs l'ordre des idées demandoit que, il ne laission temperatue ne cocasson vint immédiatement après il ne manqua pas de 19 troncer.

", J'ai eu cette confolation en mes ennuis, qu'une " infinité de personnes qualifiées ont pris la peine ", de me témoigner le déplaisir qu'ils en ont eu ", †

Ils, dit Vaugelas, est plus élégant qu'elles. Mais je crois cet exemple mal choifi: les personnes qualifiées étant des deux sexes, rien ne détermine à préfèrer le gente masculin. Cet exemple est tout différent d. e lui que la Bruyere. nous a fourni : & il me semble que elles seroit mieux.

Il ne faut pas, Monseigneur, que j'oublie de vous faire remarquer, qu'en s'écartant de la subordination, on en lie quelquesois mieux les idées. Vous direz: il aime cette femme, elle ne l'aime pas, plutôt que il aime cette femme; mais il n'en eli pas aimé. Ce renverfement a bonne grace, toutes les fois que les membres d'une période expriment des idées qu'i font en oppolition. Cela vous fait voir que les regles particulieres ne font jamais fuffilantes, & qu'il faut toujours en revenir au principe de la liaison des idées, qui peut feul vous éclairer dans tous les cas.

J'ajouterai même que vous devriez facrifier toutes ces regles, li vous ne pouviez les fuivre qu'en
alongeant votre difcours: car rien ne lie mieux
que la précifion. Mais fouvent c'eft faute de les
obferver qu'on devient diffus. Le génie, dit l'abbé
du Bos, fe montre bientit dans les jeunes gens qui
en ont: ils donnent à connoître qu'ils ont du génie,
dans un tens où ils ne favent point encore la pratique de leur art. Il etit ére plus court R plus correct de ditre: le génie se montre bientit dans les jeunest gens qui en out; il se fait connoître dans un tens,
est. Voyons encore quelques exemples.

" J'ai lu tout ce qui s'est fait de meilleur en no-" tre langue, depuis que vous en avez entrepris " la rétormation; je l'ai étudiée dans les plus fa-

, meux écrivains ... Bouhours.

L'abbé de Bellegarde blame avec raifon le pere Bouhours d'avoir rapporté le pronom à laugue: mais il fe trompe lui-même, lorfqu'il dit qu'il fe rapporte à réformation, parce que c'est le dernier nom: car cette regle elt on ne peut pas moins exacte.

En s'arrétant au fens qu'emporte le mot étudiée, il est visible que le pronom ne peut être employé que pour le mot langue. Mais quand on a égard à la construction plutôt qu'au sens, \(\text{N}\) se rapporte naturellement à tout ce qui se fait de meilleur. On s'en convaincra, si l'on dit: j'ai lu tout ce qui s'est fait de meilleur en notre langue, depuis que vous en avez entrepris la réformation; je l'ai recueilli.

L'élar voulut premièrement fur passer Pompée; les immenses richeses de Crasser, lui prent croire qu'il... Si vous vous araptoretes lui & il à César dont votre esprit est préoccupé. Mais lorsque vous lilez: lui firent croire qu'il pourroit partager la gloire de ces deux grands hommes, le sens vous force à rapporter ces pronoms à Crasse. Cette construction de Bossuer est donc vicieuse. En voici deux qu'on pourroit excuser en faveur de la précission:

"Un commerce foible & languissant étoit tout "entier entre les mains des marchands étrangers , "que l'ignorance & la paresse des gens du pays "n'invitoient que trop à les tromper "Fontenelle.

" Il est étonnant à combien de livres médiocres, " & presque inconnus, il avoit fait la grace de les " lire ". Fontenelle.

Une derniere observation sur ces pronoms, c'est qu'ils ne doivent jamais ètre employés pour un nom qui a été pris vaguement. Comme ils sont originairement dans la classe de ces adjectifs que nous avons appelés articles, ils doivent toujours se rapporter à des noms déterminés. Ne dites donc pas avec la Bruyere: tout est il liligion, quand il passe par l'imagination; ni, ceux qui cervient par buneur, sont sujest à retoucher leurs ouvrages; comme elle n'est pas toujours sixe... Il ne peut se rapporter à tout, ni elle à bumeur. Malgré la té-

putation dont jouit cet écrivain, il y a beaucoup

de négligence dans son style.

Je ne vous parlerai pas de quelques écrivains qui ne favent éviter les amphibologies qu'en répétant les noms: vous sentez que c'est-là le vrai moyen de rendre le discours làche & pesant.

L'usage des pronoms y & en ne soutfre point de

difficultés.

T tient lieu d'un nom qui seroit précédé de la préposition, à, en, ou dans: j'y pense, à vous; nom y sommes, en été; dans la maison; j'y vais, à Rome, en Angleterre.

En sp substitue à un nom qui auroit été précédé de la préposition de; & ce seroit mal de se servir alors d'un autre pronom. Il sout même que l'on se passe d'habits & de nourviture; & de les fournir à sa famille. La Bruyere devoit dire & d'en sournir.

"Ce style montre que Quinault avoit un génie "particulier: mais ceux qui ne peuvent saire au-"tre chose que répéter ces expressions, en man-

" quent ". L'abbé du Bos.

Cet en ne peut se rapporter à génie particulier. On auroit pu dire: Quinault avoit du génie; mais

çeux-là en manquent qui , Ec.

"Le caprice est dans les semmes tout proche de "la beauté, pour être son contreposion, & asin qu'elles nuisent moins aux hommes qui n'eu "guériroient pas sans remède "La Bruyere.

De quoi ne guériroient-ils pas ? Voici une phrase

où le pronom est bien employé.

", Qui l'auroient cru! que de chaque morceau ", d'un animal coupé en deux , trois , quatre , vingt », parties , il en naitroit autant d'animaux com-", plets & femblables au premier ". Foutenelle. Comme les regles particulieres fouffrent toujours des exceptions, il me refle à vous faire remarquer que, dans une suite de phases, les pronoms relatifs à un même nom peuvent être subordonnés différenment.

"Notre langue demeura long-tems dans un état "de groffiéreté. Ce ne fut que vers le regne "d'Henri I, qu'elle commença à fe polir. Alors il "s'y fit des changemens considérables: on inventa les articles, qui la rendirent plus douce & plus "coulante; on tacha de lui donner quelque sorte "d'harmonie & de nombre; &; quoiqu'il y ait le "tout à dire entre ce qu'elle étoit de ce tems-là & "ce qu'elle est du nôtre, elle prit pourtant dessolors quelque chose de l'air & de la forme que "nous lui voyons aujourd'hui ". L'abbé Mass.

Elle, y, la, lui, se rapportent tous à notre langue. Cependant toutes ces constructions sont bonnes: car vous sentez que la liaison des idées y est parsaitement observée.

Les adjectifs, son, ses, ieur, ne font pas propres à marquer exactement les rapports, & il faut de l'adresse pour y suppléer.

Valere alla chez Léandre; il y trouva son fils.

Il y a ici une équivoque, qui devroit être levée par ce qui précéde; elle seroit levée trop tard, si le lecteur étoit obligé de lire ce qui suit.

" On avoit affuré à Valere que fon fils avoit péri " dans un naufrage. Cependant il veut en dou-" ter: il parcourt les ports de mer, dans l'efpé-" rance d'en apprendre quelques nouvelles. Arri-" vé à Marfeille, il defcend chez Léandre: jugez " de fon rayissement, » il y trouve son fils ".

C'est visiblement le ravissement & le fils de Valere.

"On avoit affuré à Valere que le fils de Léan-"dre avoit péri; il va chez Léandre: quelle fut fa "furprife, lorfqu'il le vit avec fon fils " Ceft tout aufi visiblement la furprife de Valere

& le fils de Léandre.





#### CHAPITRE DERNIER.

Exemples de quelques expressions qui rendent les constructions louches, ou du-moins embarrassées.

"Les femmes ne se font-elles pas au-contraire "établies elles-mêmes dans cet usage, de ne rien "favoir, ou par la foiblesse de leur complexion, "ou par la parcsse de leur esprit, ou par le talent "& le génie qu'elles ont seulement pour les ou-"vrages de la main. "La Bruyere.

Par le talent & le génie qu'elles ont fait d'abord avec ce qui précéde un fens absurde, & ces tours font à éviter.

Tous les jours de fes vers qu'à grand bruit il récite, Il met chez lui voisins, parens, amis en fuite. Despréaux.

Il met de ses vers chez lui en suite, pour il chasse de chez lui avec ses vers. La syntaxe de notre langue ne permet pas de pareilles constructions.

Et ne savez-vons pas que sur le mont sacré, Qui ne vole au sommet, tombe au plus bas degré.

Vole au sommet sur le mont, & tombe au plus bas degré sur le mont.

Et n'allez pas toujours d'une pointe frivole, Aiguiser par la queue une épigramme folle. Despréaux. Aiguiser d'une pointe par la queue !

Voici des exemples que Bouhours tire de Vaugelas & où il trouve de l'élégance. ,, Ces gens fai-" foient tout ce qu'ils pouvoient, pour lui per-, fuader de rebrouffer chemin, ou du-moins qu'il , léparât cette multitude. Les ambassadeurs de-

" mandoient la paix, & qu'il lui plût,...

Il falloit dire, perfuader de rebrouffer chemin, ou du-moins de féparer. C'est pécher contre la plus grande liaison des idées que de marquer dans une phrase le même rapport par deux prépositions différentes. Demandoient la paix & qu'il lui plut, n'est pas non plus affez correct. Le pere Bouhours auroit eu bien de la peine à rendre raison de l'élégance du'il croyoit voir dans ces tours. Vous remarquerez la même chose dans l'exemple suivant : il crovoit le ramener par la douceur, हर que ses remontrances....

Si c'est une faute d'exprimer les mêmes rapports par des moyens différens, c'en feroit une plus grande d'exprimer des rapports différens par la même préposition, ne dites donc pas: "L'outrage que vous m'avez fait de me croire capable " d'approuver & de me réjouir d'une action si dé-, testable. On approuve une action, & non pas .. d'une action ,..

Il seroit mal encore de dire: 'ils n'ont plus ni affection ni créance pour elles; car on n'a pas de la créance pour quelqu'un, mais en quelqu'un. Il faut toujours consulter la syntaxe, & ne lier les idées que par les moyens qu'elle fournit.

l'ajouterai ici quelques exemples de termes impropres, afin de vous accoutumer à remarquer

& à éviter ce défaut.

Despréaux voulant dire qu'un esprit qui se slatte, ignore souvent combien il a peu de talens, & s'aveugle sur son peu de génie, s'exprime ains:

Mais fouvent un esprit qui se flatte & qui s'aime, Méconnoît son génie & s'ignore soi-même.

Mécomoitre, signifie proprement ne pas reconnoître, ou même ne pas vouloir recomoitre. D'ailleurs ne pas recomoître son génie significroit ignorer combien on a de talens, & Despréaux veut dire: ne comoît pas combien il en a peu. Au-lieu de soi-même, il faudroit lui-même. Peut-on dire: nu esprit qui mécomoît son génie? Ensin qui s'aime n'a été ajouté que pour rimer avec soi-même.

Pour dire, variez votre style, si vous voulez mériter les applaudissemens du public, il prend ce tour:

Varier ses discours, c'est proprement écrire sur dissers sujets. Les amours pour les applaudissemens est mal encore. En écrivant est inutile.

Il faudroit substituer esprit à mémoire, ma raison à mes sens, précaution à poursuite; je suis ou je veux éviter à j'évite.

Je crois ces exemples fuffifans: les lectures que nous faifons enfemble, vous accoutumeront à dificerner les termes propres, & ceux dont on contraint la fignification.



# LIVRE SECOND.

#### DES DIFFÉRENTES ESPÈCES DE TOURS.

Le principe de la liaison des idées vous a fait connoitre comment le rapport des mots peut être rendu sensible ; comment on peut écarter toute équivoque & toute obscurité. Voilà, Monseigneur, le commencement de l'art : il nous reste à élever sur le même principe un système, do distribuent avec ordre. Vous n'acquertez de vraies connoissancs qu'autant que vous suivrez toujours cette méthode: les arts & les sciences sont des édifices, qui s'écroulent, s'ils ne sont affis sur des fondemens solides.

Chaque pense a ses proportions & ses ornemens: lorsqu'elle est mise dans son vrai jour, le développement en fait toute la grace. Pour écrire avec élégance, il saut donc connoître les idées accessoires, qui doivent modifier les idées principales, & savoir choiss les plus propres à exprimer une pensée avec toutes ses modifications.

French

## CHAPITRE PREMIER.

Des accessoires propres à développer une pensée.

It y a des esprits trop bornés même pour leurs propres pensées : ils s'arrètent sur chaque idée, i ils s'appelantissent sur chaque mot: incapables de faisse les modifications qui en lient toutes les parties, ils commencent une phrase fans savoir ce qu'ils vont dire, ils la finissent sans savoir ce qu'ils ont dit. Au-contraire, un esprit qui a de l'étenduce & de la précision, embrasse ses pensées, il les voit se développer d'elles-mêmes, & il les présent dans leurs vraies proportions: vous en avez déjà vu des exemples.

Trois choses sont essentielles à une proposition: le sujet, l'attribut & le verbe. Mais chacune d'elles peut être modificée, & les modifications dont on les accompagne, s'appellent accessoires, mot qui vient d'accedere, aborder, sejoindre à.

Les accessoires étant retranchés, la proposition substituteroit encore: ce sont des idées qui ne sont pas absolument nécessaires au sond de la pensée, & qui ne servent qu'à la développèr. Un prince qui aime la vérité, E qui vent se corriger, ne doit pas écourer les flatteurs: le sens & la vérité de cette proposition ne dépendent pas des accessoires que j'ai ajoutés au sujet. elle en est seulement plus développée; car qui aime la vérité & qui vent se

corriger, fait voir pourquoi un prince ne doit pas

écouter les flatteurs.

Or, le choix des acceffoires n'est pas une chose indifférente; car, lorsque je fais une proposition; je compare deux termes, c'est.à-dire, le sujet & l'attributt je les considere donc sous le rapport qu'ils ont l'un à l'autre, & je ne dois par conséquent rien ajouter, qui ne contribue à rendre ce rapport plus sensible, ou plus développé. Voilà ce que sont les accessoires dans l'exemple précédent; ils démontrent la nécessité de ne pas écouter les flatteurs.

Sì, pour en fublituer d'autres, je disois: un prince qui est incapable d'application, Es qui craint d'être contravié dans se goûts frivoles, ne doit pat écouter les flatteurs: je serois une proposition peu raisonnable, ou même ridicule. Car, être incapable d'application & craindre d'être contrarié dans ses goûts n'est pas une raison pour ne pas écouter les flatteurs. Si je voulois donc conserver ce caractere au prince, il faudroit changer l'attribut de la proposition & par consequent le sond de la pensée: je dirois, par exemple, un prince qui est incapable d'application, Es qui craint d'être contrarie dans set goûts frivoles, est fait pour être le joucé de se flatteurs.

Quand on modifie le fujet d'une propofition, il le faut donc confidérer relativement à ce qu'on en veut affirmer: il faut que les acceffoires, dont on l'accompagne, contribuent à le lier avec l'attribut: par conféquent, c'eft au principe de la plus grande liaifon des idées à vous éclairer fur le choix des acceffoires dont le fujet peut être ac-

compagné.

Comme

Comme on considère le sujet par rapport à l'attribut, il faut confidérer l'attribut par rapport au sujet; & toutes les modifications ajoutées de part & d'autre, doivent conspirer à les lier de

plus en plus.

Quant au verbe, il ne peut être modifié que par des circonstances, & il est évident que le choix des circonstances ne peut être déterminé que par le nom & l'attribut, confidérés enfemble. Tout ce qui ne tient pas à l'un & à l'autre, est au-moins fuperflu: ce sont-là deux points fixes, d'après lesquels l'écrivain doit terminer & circonferire fa

Si une proposition est composée de plusieurs noms & de plusieurs attributs , la regle sera encore la mème. On ne doit jamais ajouter que les aucessoires qui contribuent à la plus grande liaison des idées : ce principe est général, & ne souffre

point d'exception.

Souvent les écrivains deviennent diffus, par la crainte d'être obscurs, ou obscurs par la crainte d'etre diffus. Mais si vous observez le principe de la liaifon des idées, vous éviterez également ces deux inconvéniens. Peut-on manquer d'être clair & précis, quand on di tout ce qui est nécessaire au développement d'une penfée, & qu'on ne dit rien de plus.

J'ai déjà dit, Monseigneur, que les préceptes ne nous apprennent jamais mieux ce qu'il faut faire, que lorsqu'ils nous font remarquer ce qu'il faut éviter. Voyons donc comment on peut

se tromper dans le choix des accessoires.

Quelquefois un écrivain croit modifier une penfée, lorsqu'il s'appesantit, pour dire une mê-Tome II. Art d'Ecrire,

me chose de plusieurs manieres. Or, il est évident que ces répétitions embarrassent le discours, & nuisent par conséquent à la liaison des idées.

L'ennuyeux loifir d'un mortel sans étude est la plus rude statigue que je comoisse: si, pour ajouter des modifications à ce bosse; pet est ce los sir et elui d'un bomme qui est dans les langueurs de l'oisvets, qui est essent est la liche indolence, on verra que je m'arrète sur une même idée, & que les cessionses de langueurs & d'indolence ne caractérisent pas le loifir par rapport à l'idée de satigue qui est l'attribut de la proposition. On doit donc blamer Despréaux, lorsqu'il dit:

Mais je ne trouve pas de fatigue fi rude Que l'ennuyeux loifir d'un mortel fans étude, Qui ne fortant jamais de fa flupidité, Soutient dans les langueurs de fon oifireté, D'une làche indolence esclave volontaire, Le pénible fardeau de n'avoir rien à faire.

Le dernier vers est beau, mais le poëte n'y arrive que bien fatigué.

Gardez-vous d'imiter ce rimeur furieux, Qui de ses vains écrits letteur barmonieux Aborde en récitant quiconque le falue, Et poursuit de ses vers les passants dans la rue. Despréaux.

De se vaim écrits lesteur harmonieux ne sait que ralentir le discours. Dans la rue est inutile, & ne se trouve à la fin du vers que pour rimer à salue. Enfin les épithétes surieux, vains, harmonieux ne significant pas grand'chose, ou du-moins sont bien froides. Cette pensée ne perdroit donc rien, si on se bornoit à dire: gardez-vous d'initer ce rimeur, qui aborde en récitant quiconque le salue, El poursitis de ses vers les puissus. En ajoutant tout ce que je retranche, Délpréaux a voulu peindre, & il répand en este des couleurs: mais c'est du coloris qu'il falloit, & le vrai coloris conssiste uniquement dans les accesfoires bien chossis.

Le plus fage est celui qui ne pense point l'étré : Qui toujours pour un autre enclin vers la douceur, Se regarde soi-méme en sévère censeur, Rend à tous ses désauts une exacte justice, Et fait sans se flatter le procès à son vice.

Cette pensée seroit mieux rendue, si l'on retranchoit le quatrieme vers. Quand on dit qu'un homme se regarde en sevère censeur; qu'il fair, sans se satter, le procès à ses vices; est-ce ajouter quelque nouvelle idée que de dire qu'il rend une exacte justice à ses défauts. D'ailleurs, dit-on rendre justice aux défauts, comme on dit rendre justice aux bonnes qualités de quelqu'un?

Le besoin d'un vers, d'un hémistiche, ou d'une rime, fait affez souvent tomber les poètes dans ces fortes de fautes: vous en trouverez des exemples dans les fatyres de Despréaux. Je vous rapporterai encore un passage où il parle de la facilité que Moliere avoit à rimer.

On diroit, quand tu veux, qu'elle te vient chercher. Jamais au bout du vers on ne te voit broncher; Et fans qu'un long détour t'arrête ou t'embarrasse, A peine as-tu parlé qu'elle-même s'y place.

Le premier , le fecond & le quatrieme vers,

disent la même chose; mais ils la disent avec de nouveaux accessores, & ils sont bons, au mot bryncher près, qu'on pourroit critiquer. Mais le trostheme n'est qu'une froide répétition; & t'arrète n'est pas le terme propre: car un long détour n'arrète pas, il retarde seulement. On diroit que le poète ait voulu donner un exemple de ces longs détours qui arrètent & qui embarraisent; & qu'il ait voulu rimer dissicilement, afin de contraster avec la facilité de Moliere.

Je fais, Monseigneur, qu'on trouvera mes critiques bien févères; & que la plupart des paffages que je blame, ne manqueront pas de défenseurs. L'art d'écrire est un champ de disputes, parce qu'au lieu d'en chercher les principes dans le caractere des penfées, nous les prenons dans notre goût; c'est-à-dire, dans nos habitudes de fentir, de voir & de juger : habitudes qui varient suivant le tempérament des personnes, leur condition & leur âge. Aussi notre goût ne paroît-il fe refuser aux regles, que pour avoir la liberté de s'en faire de plus particulieres & de plus arbitraires. Mais si le principe de la liaison des idées est vrai, il ne restera plus qu'à raisonner conféquemment; & lorsque les conféquences seront justes, les critiques ne pourront manquer de l'être, quelque févères d'ailleurs qu'elles paroiffent. Voilà, Monseigneur, une observation que vous aurez souvent besoin de vous rappeler.

S'il ne faut pas s'appesantir sur une idée, il faut encore moins se perdre parmi des accessoires

étrangers à la chofe.

L'idylle doit être simple comme une bergere. Cette pensée renserme deux propositions. La bergere est simple. Pidylle doit l'être également. Si voulant les modifier chacune à part, je dis la bergere ne se pare que des seus qui unissent aussiles champs, ce sera choisir des accessoires qui conviennent à la bergere & à la simplicité que je lui attribue. L'idylle fera aussi fort bien caractérisee, en disant que sa douceur slatte, chatouille, éveille, & jamais de grands mots n'épouvante Poreille.

Mais il feroit bien déplacé d'observer qu'une bergere ne se charge ni d'or ni de rubis ni de diamans; il vaudroit autant ajouter qu'elle ne met point de rouge, & qu'elle ne porte point de panier. Car tous ces accessoires sont étrangers à la bergere & n'ont aucun rapport à l'idylle.

Il feroit encore mal de dire que l'idylle est humble; on me reprocheroit de ne pas employer le terme propre; car pour être simple, on n'est pas humble. Mais si j'ajoutois qu'elle éclate sans pompe, qu'elle n'a rien de fastueux, qu'elle n'aime point l'orgueil d'un vers présomptueux; cet éclat, cette pompe, cet orgueil d'un vers présomptueux, seroient des expressions bien boursoussies, pour répéter une idée que j'aurois dù me contenter de rendre par ce vers:

#### Et jamais de grands mots n'épouvante l'oreille.

Je conviens que le propre de la poésse est de peindre, mais a-t-elle atteint son but toutes les fois qu'elle peint? L'a-t-elle atteint, lorsqu'elle prodigue les images sans choix? On blameroit certainement un écrivain en prose, qui, pour peindre la simplicité d'une bergere, diroit qu'elle G iii ne mèle point à l'or l'éclat des diamans, & qu'elle ne charge point fa tête de fuperbes rubis. Or, pourquoi une image, déplacée dans la profe, feroit-elle à fa place dans des vers?

Il y a des occafions, où pour faire connoitre une chofe, il faut remarquer ce qu'elle n'elt
pas; & l'on dit, par exemple, libéral fans prodigalité; économe fams avarice: c'est que le passage
et gissant de la libéralité à la prodigalité, de
l'économie à l'avarice, & qu'il est bien difficile
de n'être que libéral ou qu'économe. Mais siun poete remarquoit qu'un avare ne charge ses
habits ni d'or, ni de rubis, ni de diamans, quelque belle peinture qu'il sit avec ces mots, elle
feroit condamnable ent vers parce qu'elle l'auroit
été en prose. Or, l'or, les rubis & les diamans
ne sont pas moins étrangers à une bergere. Cependant Despréaux a dit:

Telle qu'une bergere, au plus beau jour de fête De superbes rubis ne charge point sa tête; Et sans méler à l'or l'édat des diamains, Canélle en un champ voissin ses plus beaux ornemens. Telle, aimable en son air, mais humble dans son sons fingle. Doit éclater sans pompe une élégante idylle: Son tour simple & naiss n'a rien de fristueux, Et n'aime point l'orgueil d'un vers précomptueux. Il faut que sa douceur flatte, chatouille, éveeille, Et jamais de grands mots n'épouvante l'oreille.

Il est sort étonnant que le poëte ait employé de si grands mots, pour peindre un poème où il ne doit pas s'en trouver. Je remarquerai encore qu'au plus beau jour de fete est une circonftance iniville; & que son air, son syle, son tour font des expressions qui disent toutes la même chose.

Le vague des acceffoires contribue encore beauceup à rendre le difcours tout-à-fait froid. J'entends par-là les modifications, qui n'appartiennent pas plus à la chofe dont on parle, qu'à toute autre. Suppofons que je veuille modifier le fujet de cette propofition, un galant condamne la feience; il faudra que je lui donne un caractere qui ne convienne qu'à lui, & qui même ne lui convienne que par rapport à la feience qu'ilcondamne. Mais Defpréaux dit:

... un galant de qui tout le métier Eft de courir le jour de quartier en quartier, Et d'aller à l'abri d'une perruque blonde De fes froides douceurs fatiguer tout le monde, Condamne la feiènee.

Vous voyez qu'une partie de ces accessoires ne convient pas plus à un galant qu'a un homme déscuvré, & que tous ensemble ils n'ont que fort peu, ou point de rapport à l'attribut de la proposition. Aussi ces vers sont-ils bien froids.

Ce seroit un plus grand défaut d'affocier des idées contraires.

Si fur la foi des vents tout prét à s'embarquer, Il ne voit point d'écueil qu'il ne l'aille choquer.

Le faux de cette pensée est sensible: car on est encore à terre, quand on est prèt à s'embarquer; & par conséquent on ne va pas heurter contre les écueils. Mais plutôt fans ce nom, dont la vive lumiere Donne un luifre éclatant à leur veine groffiere, Ils vernoient leurs écrits, honte de l'univers, Pourtri dans la pouffiere à la merci des vers. A l'ombre de ton nom ils trouvent leur afţle; Comme on voit dans les champs un arbriffeau débile, Qui fans l'heurenx appui qui le tient attaché, Lanquiroit trifement fur la terre couché.

Il y a dans ces vers bien des choses qui nuifent à la liaison des idées. D'abord ce nom dont la vive lumiere, est en contradiction avec à l'ombre de ton nom. En second lieu, on peut bien comprendre que des écrits feront pour un tems garantis de l'oubli, par le lustre qu'ils reçoivent d'un grand nom : mais qu'est - ce que le lustre éclatant que donne à une veine groffiere la vive lumiere d'un nom, à l'ombre duquel des écrits trouvent un afyle; & comment le lustre que recoit cette veine, fera-t-il que des écrits, qui font la honte de l'univers, ne pourriront pas dans la pouffiere ? En troisieme lieu, qu'on dise que des écrivains trouvent un afyle à l'ombre d'un nom, comme un foible arbriffeau trouve un appui, tout seroit dans l'ordre. Mais peuton dire qu'ils trouvent leur asyle, comme un foible arbriffeau languiroit. Enfin dans les champs est une circonstance inutile ; & comme on voit affoiblic la comparaison: car ils ne trouvent pas leur asyle comme on voit un arbrisseau trouver, mais comme un arbrisseau trouve, &c.

> Ainfi que le cours des années Se forme des jours & des nuits, Le cercle de nos déftinées Est marqué de joie & d'ennnis.

Le ciel par un ordre équitable Rend l'un à l'autre profitable Et dans ces inégalités, Souvent fa fageffe fupréme Sait tirer notre bonheur même Du fein de nos calamités.

Rouffeau.

Tout est bien jusques-là. Mais Rousseau tombe en contradicton, lorsque: cet ordre équitable du ciel, cette sagesse suprème, se change tout-àcoup en jeux cruels de la fortune; car il ajoute:

> Pourquoi d'une plainte importune Fatiguer vainement les airs; Aux jeux cruels de la fortune Tout est foumis dans l'univers,

Le même poëte a dit:

Héros cruels & fanguinaires, Ceffez de vous énorgueillir De ces lauriers imaginaires Que Bellone vous fit cueillir.

S'ils font imaginaires, on ne les a pas cueillis. Despréaux parle d'un feu qui n'a ni seus ni lecture, & qui s'éteint à chaque pas.

> Et son seu dépourvu de sens & de lecture, S'éteint à chaque pas, faute de nourriture.

Il femble quelquefois qu'un écrivain ne prévoie pas ce qu'il va dire. La Bruyere voulant peindre la vanité & le luxe des hommes de néant devenus riches, repréfente la beauté & la magnificence d'un palais où Zénobie a prodigué des richesses, & il ajoute: après que vous y aurez mis, Zénobie, la derniere main, quelqu'un de ces patres qui habitent les sables voisins de Palmyre, devenu riche par les péages de vos rivieres, achettera un jour à deniers comptans cette royale maison, pour l'embellir, & la rendre plus digne de lui & de sa fortune.

. Si cet écrivain n'avoit rien dit de plus, fa penfée étoit fort bien développée. Certainement il n'étoit pas nécessaire pour la préparer des troubles de l'empire de Zénobie, ni des guerres qu'elle avoit foutenues virilement contre une nation puissante, ni de la mort de son mari. Car ces circonftances ne contribuent pas à donner une plus grande idée du palais qu'elle a bâti. Si , au - contraire , le règne de cette princesse avoit été plus paisible , on auroit pu supposer qu'elle en auroit fait de plus grandes dépenfes en bâtimens, & il n'eût pas été hors de propos de le remarquer. Il semble donc que la Bruyere ne prévoie pas ce qu'il va dire , lorsqu'il commence ainsi:

"Ni les troubles, Zénobie, qui habitent votre empire, ni la guerre que vous avez foute-"nue virilement contre une nation puissante de-" puis la mort du rei votre époux, ne diminuent "rien de votre magnificence. Vous avez pré-"féré à toute autre contrée les rives de l'Eu-" phrate pour y élever un superbe édifice, &c. - Il faut confidérer une pensée composée, comme un tableau bien fait, où tout est d'accord. Soit que le peintre sépare ou grouppe les figures, qu'il les éloigne ou les rapproche; il les lie tou-

tes par la part qu'elles prennent à une action

principale. Il donne à chacune un caractere; mais ce caractere n'est développé que par les acceffoires qui conviennent aux circonfiances. Il n'est jamais occupé d'une feule figure: il l'est continuellement du tableau entier, il fait un ensemble où tout est dans une exacte proportion. Venons à des modèles.

Turenne s'exerçoit aux vertus civiles : en montrant d'un côté les circonflances, où ce général s'exerçoit aux vertus civiles, & de l'autre les qualités qu'il apportoit à cet exercice, cette penfee fe développera, & les parties feront parfaitement liées. C'eft ce que Fléchier a fait.

"Celt alors que dans le doux repos d'une condition privée, ce prince se dépouillant de toute la gloire qu'il avoit acquise pendant la guerre; & se rentermant dans une société peu nombreuse de quelques amis choiss, s'exer-yoti sans bruit aux vertus civiles: sincère dans se discours, simple dans ses actions, sidele dans ses amitiés, règlé dans ses desirs, grand même dans les moindres choses.

Vous prendriez, Monfeigneur, une fausse idée de Despréaux, si vous n'en jugiez que par les passiges que j'ai rapportés. Il mérite souvent d'être étudié comme un modèle. Mais comme nous avons déjà lu de ses ouvrages, & que nous en lirons encore, je ne vous en donnerai pour le présent, qu'un exemple que vous reconnoîtrez.

Il s'agit d'un chanoine qui repose dans un bon lit. Dans le réduit obscur d'une alcove ensoncée, S'élève un lit de plume, à grands fraix amatisée: Quatre rideaux pompeux, par un double contour, En désendent l'entrée à la clarté du jour; Là parmi les douceurs d'un tranquille filence

Là parmi les douceurs d'un tranquille filence Rèrne fur le duvet une heureuse indolence.

Souvent les idées se développent & se lient par le contraste; c'est ainsi que Bossuet explique cette pensée:

" Carthage fut soumise à Rome.

"Annibal fut battu, & Carthage, autrefois "maitreffe de toute l'Afrique, de la mer Médi-"terranée, & de tout le commerce de l'Univers, » fut contrainte de fubir le joug que Scipion lui "imposa.

La Bruyere développe auffi par des contraftes l'amour du peuple pour les nouvelles de la

guerre.

"Le peuple paifible dans ses foyers, au milieu "des siens, & dans le sein d'une grande ville, "où il n'y a rien à craindre ni pour se biens, "ni pour sa vie, respire le seu & le sang, s'ocscupe de guerre, de ruine, d'embrassement & "de massiacre, souffre impatiemment que des "armées qui tiennent la campagne, ne viennent "pas à se rencontrer.

En voilà affez pour vous faire connoître avec quel difcernement on doit modifier les différentes parties d'un difcours. Il nous refte à examiner le caractère des tours dont on peut faire ufage.



### CHAPITRE II.

Des tours en général.

Vous avez vu dans le premier livre, comment on peut rendre une pencée confidérée en elle-même, & fans égard aux différentes manieres dont elle peut être modifiée. Mais si cette pencée est employée dans des circonstances différentes, elle devient sufceptible de différent accessiones, & puisqu'elle change, il faut que le langage change comme elle. Tout l'art confise d'un côté à la faisir avec tous ses rapports; & de l'autre à trouver dans la langue les expressions qui peuvent la développer avec toutes ses modifications.

On ne se contente pas dans un discours de parcourir rapidement la fuite des idées principales. On s'arrète, au contraire, plus ou moins sur chacune; on tourne, pour ainst dire, autour pour faiss les points de vue sous lesquels elles se développent & se lient les unes aux autres. Voilà pourquoi on appelle vours les différentes expressions dont on se ser pour les rendre.

Nous n'avons plus rien à remarquer fur les acceffoires qui font exprimés par des adjectifs, des adverbes ou des propositions incidentes. Ce que nous avons dit, suffit pour faire voir comment ils peuvent être construits avec le reste de la phrase.

Nous allons examiner dans les chapitres sui-

vans tous les autres moyens de modifier une périphrafe.

D'autres fois on compare deux idées, & l'on en fait fentir l'opposition ou la ressemblance.

Quelquefois, au lieu du nom de la chose, on emploie un terme figuré.

Dans d'autres occasions on change l'affirmation en interrogation, en doute, & réciproquement.

Souvent nous donnons un corps & une ame aux ètres insensibles, aux idées les plus abstraites, & nous personnisions tout.

Enfin nous renversons l'ordre des mots. Telles sont, en général, les différentes espèces

de tours dont nous allons traiter.



# CHAPITRE II.

## Des périphrases.

LA périphrase est une circonlocution, un circuit de paroles. Vous voyez donc que ce tour sera vicieux, s'il n'est pas employé à-propos.

Quand on prononce le nom d'une chose, l'efprit ne se porte pas plus sur une qualité que sur une autre : il les embrasse toutes confusément : il voit la chose, mais il n'y apperçoit point encore de caractere déterminé. Au - contraire , il démêle quelques-unes des qualités qui la distinguent, lorfqu'au nom l'on fubltitue une circonlocution. En un mot, le nom montre la chose dans un éloignement où on la reconnoît; mais on l'apperçoit imparfaitement, & les détails échappent : la périphrase, au contraire, la rapproche, & en rend les traits plus distincts & plus sensibles. Le nom de Dieu, par exemple, ne réveille pas l'idée de tel ou tel attribut ; mais la périphrase, celui qui a créé le ciel Es la terre, réprésente la divinité avec toute son intelligence, & toute fa puissance.

Cette même idée peut être caractérisée par autant de périphrases qu'il y a d'attributs dans Dieu: mais le choix des caracteres n'est jamais indifférent.

, Celui qui règne dans les cieux, de qui re-

" lèvent tous les empires, à qui feul appartient " la gloire, la majefté, l'indépendance, est aussi " celui qui fait la loi aux rois, & qui leur donne, " quand il lui plait, de grandes & de terribles " leçons. Bossuet.

Celui qui met un frein à la fureur des flots, Sait aussi des méchants arrêter les complots.

Racine.

Dans ces deux exemples, Dieu est caractérisé bien disséremment. Mais essayons de changer les périphrases de l'un à l'autre, & disons:

"Celui qui met un frein à la fureur des flots, "eft auffi celui qui fait la loi aux rois, & qui leur "donne, quand il lui plait, de grandes & ter-"ribles lecons.

"Celui qui règne dans les cieux, de qui relè-"vent tous les empires, à qui feul appartient la "gloire, la majesté, l'indépendance, sait arrèter "les complots des méchans.

Ces périphrases n'ont plus la même grace: elles vous paroisent froides, déplacées, & vous en voyez la raisen: c'êt que le caractere donné à Dieu n'a plus aflez de rapport avec l'action de cet ètre; l'attribut n'est plus assez lié avec le fujet de la proposition.

Les orateurs médiocres se perdent souvent dans le vague de ces fortes de périphrases. Ils craignent de nommer les choses, & ils croient trouver du sublime dans des circonlocutions prises au hasard. Quelquesois aussi le besoin de quelques syllabes fait tomber dans ce désaut jusqu'aux meilleurs poètes; mais rien n'est plus capable de rendre le discours froid, pesant ou ridiquie

ridicule. Quand donc les périphrases ne contribuent pas à lier les idées , il faut se borner à nommer les choses.

Rien n'est plus lié aux propositions que nous formons, que les sentimens dont nous sommes alors affectés. Aussi les périphrases ne sont-elles jamais plus élégantes, que lorsque caractérissan une pensée, elles expriment encore des sentimens.

Au lieu d'expliquer la métempfycose, en difant qu'elle fait sans cesse parséparent les ames par différens corps, Bossuer emplote des périphrases qui sont voir toute l'absurdité qu'il trouve dans cette opinion. Il s'explique ains:

"Que dirai-je de ceux qui croyent la tranf-"migration des ames, qui les faifoient rouler "des cieux à la terre, & puis de la terre aux »cieux; des animaux dans les hommes, & des hommes dans les animaux; de la félicité à la "mifere, & de la mifere à la félicité; fans que » ces révolutions eufent jamais ni de terme, ni «d'ordre certain?

Mme. de Sévigné fait bien voir ce qu'elle penfoit du mariage que Mr. de Lauzun fut fur le ,, point de faire, lorsqu'elle en écrivit ainsi la nouvelle:

" Mr. de Lauzun épouse, avec la permission " du Roi, Mademoiselle. . . . . Mademoiselle, la " grande Mademoiselle, Mademoiselle fille de feu " Monsseur , Mademoiselle petite-fille de Henri " IV , Mademoiselle d'Eu , Mademoiselle de Dom-» bes , Mademoiselle de Montpensier , Mademoi-» felle d'Orléans, Mademoiselle cousine-germaine " du Roi, Mademoiselle destinée au trône, Made-

Tome II. Art & Ecgire.

" moifelle le feul parti de France qui fut digne " de Monsieur.

On peut après une périphrafe en ajouter une feconde, une troifieme, & ce fera fort bien, pourvu qu'elles expriment chacune des acceffoires qui renchériffent les uns fur les autres, & qui foient tous relatifs à la chofe & aux circonstances où l'on en parle: les idées, par ce moyen se lieront de plus en plus. Mais au contraire la liaison s'affoiblira, & le style deviendra lâche, si les dernieres périphrases ont moins de force que les premieres. Despréaux a dit:

Tandis que libre encore
Mon corps n'est point courbé sous le faix des années,
Qu'on ne voit point mes pas sous l'âge chanceler,
Et qu'il reste à la Parque encor de quoi siler.

Voilà trois périphrases pour dire, tandis que je ne suis pas vieux. La premiere est bonne, parce qu'elle fait une image : la seconde est une peinture plus soible : la troisieme ne peint rien, & n'est pas même exacte : car on peut être vieux, quoiqu'il reste à la Parque de quoi slier. D'ailleurs qu'onne voit point mes pas chanceler, est un tour làche; il eut été mieux de dire que je ne chancele pas. Ensin sous s'êge, est un tois le faix des amées.

La regle est donc, que, quand on veut exprimer une même chose par plusieurs périphrafes, il sur que les images soient dans une certaine gradation, qu'elles ajoutent successivement les unes aux autres, & que tout ce qu'elles expriment, convienne également, non-seulement à la chose dont on parle, mais encore à ce qu'on en dit.

Il faut encore confulter le caractere de l'ouvrage où l'on veut faire entrer ces images. Dans un poème, par exemple, on exprimera ainsi la pointe du jour:

L'Aurore cependant au vifage vermeil
Ouvroit dans l'orient le palais du Soleil:
La nuit en d'autres lieux portoit fes voiles fombres,
Les fonges voltigeans fuyoient avec les ombres,
Defpriaux

Ce langage feroit froid & ridicule partout ailleurs.

Comme on se sert d'une périphrase pour ajouter des accessoires, on s'en sert aussi pour carter des idées défagréables, basses ou peu honnètes. Mais il faut bien se garder d'éviter des termes, uniquement parce qu'ils sont dans la bouche de tout le monde. Lorsque le langage commun convient au sentiment qu'on éprouve, & aux circonstances où l'on est, il ne saut présérer une périphrase qu'autant qu'elle convient encore davantage. Il est, par exemple, tout naturel qu'un pere dise: ma fille devroit pleurer ma mort, & c'est moi qui pleure la sienue, le ne vois pas pourquoi ils craindroit de se servir du mot pleurer. Cependant le pere Bouhours loue ces vers que Maynard a sait à ce sujet:

Hâte ma fin que ta rigueur diffère,
Je hais le monde, & n'y prétends plus rien,
Sur mon tombeau ma fille devroit faire
Ce que je fais mantenant sur le sien.
H ii

Ce pere tendre paroit se faire un petit plaisir de donner à deviner, s'il répand des larmes. La périphrase ne doit pas être employée pour écarter l'idée du sentiment, & pour y subtituer une énigme. Ces vers de Maynard sont donc d'unt mauvais goût. Et n'y prétends plus rien, est une phrase qui n'est-là que pour achever le vers.

Les définitions & les analyses sont proprement des périphrases, dont le propre est d'expliquer une chose. Dien est la cause premiere : voilà une définition ; car de là naissent tous les attributs de la divinité. Vous ferez une analyse, si vous dites : Dieu est la cause premiere , indépendante, souverainement intelligente, toute-puisfante; Esc. Vous pouvez donc substituer au nom de Dieu sa définition ou son analyse. Mais alors votre dessein est uniquement de faire connoître l'idée que vous vous faites, & vous rempliffez votre objet, si vous vous expliquez clairement. Quant aux périphrases qui ne sont ni définitions ni analyses, vous n'en devez faire usage qu'autant qu'elles caractérisent les choses, soit par rapport aux circonstances où vous les considérez, foit par rapport aux fentimens dont vous êtes affecté. Si vous les employez toujours avec ce discernement, vous ne devez pas craindre de les trop multiplier.



# CHAPITRE VI

### Des comparaisons.

Es rayons de lumiere tombent fur les corps; & réfléchiffent des uns fur les autres. Par-là les objets fe renvoient mutuellement leurs couleurs. Il n'en est point qui n'emprunte des nuances; il n'en est point qui n'en prête; & aucun d'eux, lorsqu'ils font réunis, n'a exactement la couleur qui lui feroit propre, s'ils étoient separés.

De ces reflets naît cette dégradation de lumiere, qui d'un objet à l'autre conduit la vue par des paffages imperceptibles. Les couleurs fe mêtent fans le confondre ; elles fe contraffent fans dureté; elles s'adouciffent mutuellement; elles fe donnent mutuellement de l'éclat; & tout s'embellit. L'art du peintre eft de copier cette harmonie.

C'est ainsi que nos pensées s'embellissent mutuellement : aucune n'est par elle-même ce qu'elle
est avec le fecours de celles qui la précédent &
qui la suivent. Il y a en quelque forte entr'elles des restets, qui portent des nuances de
l'une fur l'autre ; & chacune doit à celles
qui l'approchent tout le charme de son coloris.
L'art de l'écrivain est de saist cette harmonie :
il faut qu'on apperçoive dans son style ce ton
qui plait dans un beau tableau.

Les périphrases, les comparaisons & en général toutes los figures sont très-propres à cet effet: mais il y faut un grand discernement. Quels que soient les tours dont on fait usage, la liaison des idées doit toujours ètre la même : cette liaison est la lumiere dont les restets doivent tout embeliir.

Il ne s'agit donc pas d'accumuler au hafard les figures. C'est aux circonstances à indiquer les modifications qui méritent d'être exprimées, & c'est à l'imagination à fournir les tours qui donnent un coloris vrai à chaque pensée.

La beauté d'une comparaison dépend de la vivacité dont elle peint : c'est un tableau dont l'ensemble veut être saisi d'un clin d'œil & sans

effort.

Il faut donc qu'un écrivain apperçoive toujours en mème-tems les deux termes qu'il rapproche: car il ne lui fuffit pas de dire ce qui convient à chacun féparément, il doit dire ce qui convient à tous deux à la fois, encore mème ne s'arrêtera-t-il pas fur toutes les qualités qui appartiennent également à l'un & à l'autre. Il fe bornera au contraire à celles qui fe rapportent au but dans lequel il les envifage. S'il n'a pas cette attention, il perdra fon objet de vue, & fera des écarts.

En pareil cas on peut pécher dans le choix des comparaisons, & dans la maniere de les dé-

velopper.

La Bruyere a , ce me femble , employé une comparaison bien extraordinaire dans son discours de réception à l'académie françoise.

" Rappellez, dit . il, à votre mémoire (la

comparaifon ne vous fera pas injuste) rappellez ce grand & premier concile, où les Peres
qui le composioent, étoient remarquables chacun par quelque membre mutilé, ou par les
cicatrices qui leur étoient restées des fureurs
de la persécution; ils sembloient tenir de leurs
plaies le droit de s'asseoir dans cette assemblée
générale de toute l'église; il n'y avoit aucun
de vos illustres prédecesseurs qu'on ne s'empressat de voir, qu'on ne montrat dans les
places, qu'on ne désignat par quelqu'ouvrage
nameux, qui lui avoit fait un grand nom &
qui lui donnoit rang dans cette académie.
qui lui donnoit rang dans cette académie.

Quel rapport peut-il y avoir entre les membres mutilés, les cicatrices, les plaies des peres de l'églife, & les ouvrages des académiciens?

"Lé même regret qu'auroient eu Apellès & "Lyfippe de laitlier en quelqu'un de leurs chef"d'œuvres, l'un des deux yeux à achever d'une 
"autre main que la leur, il (Louis XIV.) le 
"fentoit toutes les fois qu'il penfoit à fe reti"rer, fans ajouter la prife de Gray à celle de 
"Dole. Pellisson. "

Voilà Gray & Dole que Pellisson compare à des yeux. Cette comparaison est froide, parce qu'elle est tirée de loin. En rapprochant Apellès qui peint deux yeux à Louis XIV, qui prend deux villes, cet écrivain rapproche des couleurs qui ne peuvent s'embellir par des reslets, & qui au contraire tranchent bien durement. D'ailleurs il ne peut ici y avoir de commun entre Apellès & Louis XIV, que la sensibilité. Mais on n'est pas sondé à comparer deux choses, uniquement parce qu'elles se ressemblent: il faut encore que

celle qu'on veut représenter : reçoive de l'autre un coloris qu'elle n'auroit pas d'elle-meme. Or, la sensibilité de Louis XIV & celle d'Apelles font, pour ainsi dire, de la mème couleur, & ne peuvent rien se communiquer.

Point de reffemblance, rend une comparaison

froide, comme le trop de ressemblance.

Car d'un dévot fouvent au chrétien véritable La diffance est deux fois plus grande, à mon avis, Que du pole antarctique au détroit de Davis.

Defortaux.

Il n'y a point-là d'image, que l'efprit puisse faisir; & nous aimerions beaucoup mieux que le poète se sur contenté de dire: Il y a une grande distance d'un dévot à un chrétien. Car cette distance & celle du pole antarctique au détroit de Davis ne sont pas à comparer.

Il est impossible d'imaginer quelque ressentiblance entre la maniere dont l'absence agit sur les passions, & celle dont le vent agit sur le feu. C'est donc encore une comparaison bien froide que celle que fait la Rochesoucault, lorsqu'il dit.

" L'absence diminue les médiocres passions, " & augmente les grandes, comme le vent éteint " les bougies & allume le seu.,

Le plus grand abus des comparaisons, c'est lorsqu'elles se réduisent à un jeu de mots.

"La cour est comme un édifice bâti de mar-"bre: je veux dire qu'elle est composée d'hommes forts durs & fort polis. La Bruyere. " Gardez - vous bien , Monseigneur , de jouer

Gardez - vous bien , Monteigneur , de jouer

jamais fur les mots : rien ne décele plus le dé-

faut du jugement.

Vous entendrez parler des anciens, on vous les citera comme des modeles; & ce fera même avec raifon, du moins à bien des égards. Mais il faut vous prévenir de bonne heure contre le préjugé de l'antiquiré, & vous apprendre qu'il y a plus de deux mille ans que les grands génies difent des miferes. Platon vous fervira d'exemple. C'étoit un philofophe : cette qualité vous intéreffe déja. Il a fait une défeription du corps humain, que Longin, ancien auffi, mais moins de plufieurs fiecles, trouve fublime & divine. La voici : fongez que vous allez juger le plus grand philofophe & le plus grand rhêteur.

Platon appelle la tète une citadelle: il dit que le cou est tu sillme, qui a été mis entre elle est la poirime; que les vertebres sont comme des gonds, sur lesquels elle tourne; que la volupté est l'amorce de tous les malheurs qui arrivent aux boumnes; que la langue est le juge des saveurs; que le caur est la source des veines, la sontaine du sang, qui dels se partage avec rapidité dans toutes les parties; est qui est disposé comme une forteresse gardée de tous côtés. Il appelle les pores des rues éroites. Les dieux, pouss'uti-il, vou-lant soutenir le battement du cœur, que la vue inopinée des choses terribles, ou le mou-

"vue inopinée des choses terribles, ou le mouvement de la colere qui est de feu, lui caufent ordinairement, ont mis sous lui le poumon, dont la substance est molle, & n'a point de sang: mais ayant par dedans de petits trous

, de lang: mais ayant par dedans de petits trous , en forme d'éponge, il fert au cœur comme

" d'oreiller; afin que quand la colere est enflam-

122 " mée, il ne soit point troublé dans ses fonc-,, tions. Il appelle la partie concupiscible , l'ap-, partement de la femme; & la partie irascible, l'appartement de l'homme. Il dit, que la rate , est la cusine des intestins; & qu'étant pleine , des ordures du foie , elle s'enfle & devient , bouffie. Enfuite, continue-t-il, les dieux cou-" vrirent toutes ces parties de chair, qui leur , fert comme de rempart & de défense contre iles injures du chaud & du froid , & contre , tous les autres accidens. Elle est, ajoute-t-il, comme une laine molle & ramassée, qui en-,, toure doucement le corps. Il dit, que le sang " est la pature de la chair : & afin , poursuit-il, , que toutes les parties pussent recevoir l'ali-" ment, ils v ont creuse, comme dans un jar-, din plusieurs canaux, afin que les ruisseaux , des veines, fortant du cœur comme de leur " fource, puffent couler dans ces étroits conduits , du corps humain. Au reste , quand la mort " arrive : il dit , que les organes se dénouent ", comme les cordages d'un vaisseau, & qu'ils " laissent aller l'ame en liberté. "

Voilà cette description divine dont Longin ne donne qu'un extrait, & vous pouvez croire qu'il n'a pas choisi le plus mauvais. Appliquez, Monseigneur, à toutes ces comparaisons le principe de la liaison des idées, & vous faurez ce que

vous en devez juger.

Voici une comparaifon bien choisie. Elle est d'un philosophe moderne. Il s'agit de l'enfance d'un homme qui se distingue dans les méchaniques.

" Il étoit méchaniste, il construisoit de petits

moulins, il faifoit des fiphons avec des cha, lumeaux de paille, des jets d'eau, & il étoit l'in, génieur des autres enfans, comme Cyrus,
, devint le roi de ceux avec qui il vivoit. Fon, tenelle.

Une comparaifon doit toujours répandre de la lumiere ou des couleurs agréables. Fontenelle ennoblit de petites choses, & Platon fait du corps humain un monstre qui échappe à l'imagination.

Rousseau voulant montrer l'effet de la louange fur une belle ame, se sert d'une comparaison qui rend fort bien sa pensée.

> Un esprit noble & sublime, Nourri de gloire & d'estime, Sent redoubler ses chaleurs; Comme une tige élevée D'une onde pure abreuvée Voit multiplier ses sleurs.

Les fleurs qui se multiplient sur une tige abreuvée d'une onde pure, sont une belle image de ce que l'amour de la gloire produit dans une ame élevée. Il est facheux que l'expression du troiseme vers soit soible.

Vous voyez, Monseigneur, comment on doit se conduire dans le choix des comparations; voyons actuellement comment on doit les employer. On péche ici de plusieurs manieres: par ignorance, par des longeurs, par des écarts.

Il est évident que pour faisir des rapports entre deux termes : il faut avoir des idées exactes de l'un & de l'autre. Nous devons donc nous faire une loi de ne tirer nos comparaisons que des choses comues. L'abbé de Bellegarde veut expliquer une pensée fausse, que l'irrégularité des tours donne de la beauté au style, & il se sert d'une autre pensée tout aussi fausse, parce qu'il la prend dans un art qu'il ne connoissoit pas. Il s'exprime ains:

"Les habiles muficiens emploient à propos " des tons difcordans qui piquent l'oreille , & " qui font mieux fentir la douceur des uniflons; " ainfi il est bon quelquefois dans le difcours " de se fervir de tours irréguliers, pour le ren-

" dre plus vif & plus animé: "

Les bons musiciens n'emploient jamais des tons discordans, mais bien des dissinances, è les dissonances ne sont pas destinées à piquer l'oreille, ni à faire sentir la douceur des unissons. Vous pourrez savoir un jour que le propre de cet accord est de determiner le ton où l'on est. Quant aux tours irréguliers, ils peuvent plaire quoiqu'irréguliers, mais non pas parce qu'ils sont irréguliers: vous verrez souvent consondre ces deux choses. Un visage a des graces, & n'a point de régularité; aussitté on dit, l'irrégularité plait: voilà comme jugent la plupart des hommes.

On ne fauroit trop presser les longueurs affoibliffent toujours la liaison des idées; on péche donc

par défaut de précision.

" Comme on voit une colonne, ouvrage d'une " antique architecture, qui paroît le plus ferme " appui d'un temple ruineux, lorfque ce grand " édifice qu'elle foutenoit, fond fur elle fans " l'abattre: ainfi la reine fe montre le ferme is foutien de l'état, lorsqu'après en avoir longtems porté le faix, elle n'est pas même courbée sous sa chûte. Bossuer,

Cette comparaison est belle; mais elle auroit plus de force, si l'on retranchoit les mots on voit, qui & qu'elle soutenoit.

Autre belle comparaifon avec des longueurs.

" Nous mourrons tous , disoit cette femme . dont l'écriture a loué la prudence, au deuxie-" me livre des Rois : nous allons fans cesse au " tombeau; ainsi que des eaux qui se perdent " fans retour. En effet, nous ressemblons tous " à des eaux courantes. De quelque distinction , que se flattent les hommes, ils ont tous une " même origine, & cette origine est petite. " Leurs années se poussent successivement comme . des flots, ils ne cessent de s'écouler; tant " qu'enfin après avoir fait un peu plus de bruit, " & traverse un peu plus de pays, les uns que " les autres, ils vont tous ensemble se confondre " dans un abyme, où l'on ne reconnoît plus " ni princes, ni rois, ni toutes les autres qua-" lités superbes qui distinguent les hommes ; " de même que ces fleuves tant vantés demeu-" rent fans nom & fans gloire, melés dans l'o-" céan avec les rivieres les plus inconnues. "

Une comparaison péche par des écarts. Bossue vient de vous en donner un exemple, lorsque voulant peindre la mort, il se détourne tout-àcoup sur l'origine des hommes, & s'arrête pour dire qu'elle est petite & la même pour tous.

Le pere Bouhours veut faire l'apologie de la langue françoise, & au lieu de raisonner, il se perd dans des comparaisons très-froides, & patoit aller d'écart en écart.

" Puisque la langue latine, dit-il, est la mere de l'espagnole, de l'italien & du françois, ne pourtions-nous pas, dire que ce sont trois si fœurs, qui ne se ressemblent point, & qui ont des inclinations fort contraires, comme il arrive souvent dans les familles ? Je ne vous dirai pas précisement laquelle des trois est l'ainée; car le droit d'ainesse n'y fait rien, & nous voyons tous les jours des cadettes qui valent bien leurs ainées.

Bouhours entreprend enfuite de prouver que quoique notre langue emprunte bien des mots du latin, ce n'eft pas une raifon de la juger pauvre. Il n'auroit pas pris la peine de prouver une chofe auffi évidente, si ce n'eût pas été une occasion de faire de nouvelles comparaisons. Il

dit donc: " Un prince qui a beaucoup d'or & d'argent dans ses coffres , ne laisse pas d'être riche , " quoique cet or & cet argent ne naissent pas " dans les terres de fon état. Ceux qui volent " le bien d'autrui, s'enrichissent à la vérité, par , des voies injustes; mais ils s'enrichissent néan-" moins, & je n'ai jamais ouï dire que les par-,, tisans fussent beaucoup moins à leur aise, après , avoir beaucoup pillé. Mais nous n'en fommes , pas à ces termes là : nous parlons d'une fille ", qui jouit de la succession de sa mere; c'est-à-", dire, de la langue françoise qui tient sa nais-, fance & ses richesses de la langue latine. Que i cette fille a fait valoir par son industrie & , par fon travail le bien que sa mere lui a laissé

" en partage; fi un champ qui ne rapportoit " rien eft devenu fertile entre fes mains; fi elle " a trouvé dans une mine des veines, qu'on n'y " avoît pas encore découvertes, je ne vois pas, " à vous dire le vrait, qu'elle en foit plus pau-

" vre, ni plus miférable.,

Voilà une maniere d'écrire dont on ne fauroit trop se garantir ; elle n'a ni agrément ni folidité: c'eft un verbiage qui ne laisse rien dans l'esprit. On dit que le latin est une langue - mere, par rapport au françois & à l'italien. Cette expression à l'avantage de la précision : mais le mot mere n'y est pas pris avec toutes les idées qui lui sont propres. Il seroit absurde de dire qu'une langue est mere d'une autre comme une femme est mere de ses enfans. Voilà la faute du pere Bouhours : il a pris ce mot à la lettre, & c'est pourquoi il a vu parmi les langues des femmes, des meres, des filles, des fœurs, des familles, des ainées, des cadettes, des fuccessions. Cet écrivain est fécond en mauvaises comparaisons. Aussi, Barbier d'Aucourt, lui reproche-t-il d'avoir comparé les langues à tous les arts, à tous les artifans, cinq fois aux rivieres, & plus de dix fois aux femmes & aux filles. Voici encore un exemple où les comparaisons sont accumulées fans discernement, il est du même auteur.

"Pour moi je regarde les personnes secretes comme de grandes rivieres, dont on ne voit point le fond, & qui ne sont point de bruit; nou comme ces grandes forèts, dont le silence remplit l'ame de je ne sai quelle horreur religieuse. Jai pour elles la même admiration qu'on a pour les oracles, qui ne se laissent " mais découvrir qu'après l'événement des cho-" fes; ou pour la providence de Dieu, dont la conduite est impénétrable à l'esprit humain..., Y a-t-il du jugement à comparer tout-à-la-fois un même homme aux rivieres, aux forêts, aux

oracles & à la providence? , Si j'osois faire une comparaison, dit la " Bruyere, entre deux conditions tout-à-fait iné-, gales , je dirois qu'un homme de cœur pense " à remplir ses devoirs, à-peu-près comme le " couvreur songe à couvrir, ni l'un ni l'autre " ne cherchent à exposer leur vie , ni ne sont " détournés par le péril : la mort pour eux est un inconvénient dans le métier & jamais un " obstacle. Le premier aussi n'est guere plus vain d'avoir paru à la tranchée, emporté un ou-" vrage, ou forcé un retranchement, que celui-" ci d'avoir monté fur des hauts combles, ou " fur la pointe d'un clocher; ils ne font tous , deux appliqués qu'à bien faire , pendant que " le fanfaron travaille à ce que l'on dife de lui " qu'il a bien fait. "

Îl y a de la juttesse dans cette comparaison, & d'ailleurs la Bruyere prend toutes les précautions possibles pour la faire passer. On peut la lui pardonner, parce qu'il en a senti le défaut. Mais elle péche en ce que l'état militaire emportant une idée de noblesse, on ne peut le comparer qu'à des choses auxquelles nous attachons la même idée. Il ne suffit pas de prononcer des rapports vrais, il faut encore exprimer les sentimens dont nous sommes prévenus; & nous devons peindre avec des couleurs différentes, sujvant que nous portons des jugemens différentes.

Si vous me demandez quelles font les idées nobles, je vous répondrai, que rien n'eft plus arbitraire : les ufages, les mœurs, les préjugés en décident. Si la raifon régloit nos jugemens, l'utilité féroit la loi, & l'état de laboureur feroit le plus noble de tous; mais nos préjugés en jugent autrement.



# 

## CHAPITRE V.

Des oppositions & des antitheses.

Les couleurs vives d'une draperie donnent de l'éclat à un beau teint; les couleurs sombres lui en donnent encore : quand il ne s'embellit pas en dérobant des nuances aux objets qui l'approchent, il s'embellit par le contrafte. Voilà, Monfeigneur, une image sensible des comparations & des antitheses. Vous avez vu quelle lumiere, quelle grace & quelle force une pensée reçoit d'une pensée qui lui ressemble : il s'agit actuellement de considérer ce qu'elle reçoit d'une pensée qui lui est opposée. Dans l'un & l'autre cas on compare : mais la comparaison de deux idées qui contrastent, est proprement ce qu'on nomme opposition & autithese.

Il y a opposition toutes les fois qu'on rapproche deux idées qui contrastent; & il y a antithese lorsqu'on choist les tours qui rendent l'opposition plus sensible. Ainsi, l'opposition est plus dans les idées, & l'antithese est plus dans les mots.

Dans le tableau de la naiffance de Louis XIII, Rubens a peint la joie & la douleur fur le vifage de Marie de Médicis. Voilà deux fentimens oppofes: ils naiufent du fujet même, ils en font partie: ce font des accessories qui lui sont effentiels. Mais ce n'est la qu'une opposition. Monime dans la nécessité d'épouser Mithridate, a pour Xipharès une passion qui lui est chere & qui l'afflige.

Vons m'aimez dès long-tems; une égale tendresse Pour vous depuis long-tems m'afflige & m'intéresse.

Quoique ces fentimens se combattent, ils sont in naturellement ensemble, qu'il ne paroît pas que Racine ait pensé a faire une antithese. En effet, en faisant dire à Monime m'assige & m'intresse, en faisant dire à Monime m'assige & m'intresse, en faisant dire à Monime m'assige & m'intresse, en faisant le l'expersson simple des sentimens qu'elle éprouve; & s'il lui faisoit tenir un langage, où ce contraste su plus marqué, il la feroit sortir de son caractère.

Mais Xipharès, qui apprend qu'il est aimé reçoit au même instant l'ordre d'éviter ce qu'il aime. Heureux tout à la fois & malheureux, il est frappé de ce contraste, & il le marque dans tout son discours; parce que les mots qui l'expriment davantage, sont ceux qui doivent plus naturellement s'offrir à lui.

Quelle marque, grands dieux, d'un amour déplorable! Combien en un moment henreux & miférable! De quel comble de gloire & de félicités, Dans quel abyme affireux vous me précipitez!

Vous voyez que l'opposition est dans les mots autant que dans les idées; c'est une antithese.

Phedre est honteuse de sa passion, elle se la reproche, elle veut cesser de vivre?

Soleil, je te viens voir pour la derniere fois.

Et au même instant elle s'occupe de l'objet qu'elle aime, du plaisir de le voir : I ij Dieux., que ne fuis je affife à l'ombre des forêts ! Cuand ponrrai-je au travers d'une noble poudiere Suivre de l'œil un char fuvant dans la carrière !

Phedre qui veut mourir, & qui veut vivre, qui veut voir Hyppolite, & qui veut le fuir, eût pu faire des antitheses, & le fond de cette penfée eût été le même : mais l'expression simp'e des fentimens , qui se combattent en elle , peint beaucoup mieux fon égarement.

Vous voyez donc qu'au lieu de mettre de l'oppolition jusques dans les mots, il faut quelquefois la laisser uniquement dans les sentimens qui se contrastent : c'est avec ce discernement qu'on

fait usage des antitheses.

Madame de Sévigné, voulant exprimer fon amitié pour sa fille, rapproche des sentimens bien différens, & paroit cependant moins occupée à les opposer, qu'à dire seulement ce qu'elle fent.

" Quand j'ai passé sur ces chemins , j'étois , comblée de joie dans l'espérance de vous voir " & de vous embrasser; & en retournant sur " mes pas, j'ai une triftesse mortelle dans le ., cœur, & je regarde avec envie les fentimens

.. que j'avois en ce tems-là. ,,

Elle fait presque une antithese lorsque parlant du chagrin de Madame de la Fayette au sujet de la mort de M. de la Rochefoucault, elle dit: " Le tems, qui est si bon aux autres, aug-" mente & augmentera fa trifteffe. "

Elle eut pu dire : le tems qui confole les autres, l'afflige; ou le tems qui diminue la triftesse des autres, augmente la sienne. Mais le tour qu'elle

a pris est bien préférable. Une regle générale, c'est que l'antithese n'est la vraie expression du fentiment, que lorsque le sentiment ne peut pas être exprimé d'une autre maniere : c'est pourquoi elle est bien dans la bouche de Xiparès, & elle eût été déplacée dans la bouche de Phedre.

Deux vérités, qui ont quelque opposition, s'éclairent en se rapprochant, & paroissent s'éclairer davantage, a proportion que l'opposition est plus marquée : alors il y a peu de risque à

faire des antitheses.

" Nous aimons toujours ceux qui nous admi-" rent , & nous n'aimons pas toujours ceux , que nous admirons. La Rochefoucault. ,,

, On incommode fouvent les autres, quand " on croit ne les jamais incommoder. La Roh chefoucault.

M. de la Rochefoucault avoit dit:

" Nous n'avons pas affez de force pour fuivre , toute notre raison.

M. de Grignan changea cette maxime de cette

" Nous n'avons pas affez de raison pour em-, ployer toute notre force.

Ces deux maximes font une antithese dans Pexpression: mais elles pourroient bien n'expri-

mer qu'une même chose.

Quelquefois la pensée d'un écrivain fait contraste avec la pensée de celui qui lit. Il me semble, par exemple, que pour remarquer avec plaisir des défauts dans les autres, il faudroit soimême n'en point avoir, & c'est ce qui donne plus de grace à cette maxime de la Rochefoucault.

" Si nous n'avions point de défauts, nous ne " prendrions pas tant de plaisir à en remarquer

, dans les autres. ,,

Madame de Maintenon a écrit, que Louis XIV croyoit se laver de ses fautes, lorsqu'il éroit implacable sur celles des autres. Il n'ya pas d'antithese dans ce tour: mais vous pourriez dire en conséquence qu'on est sévere pour les autres, lorsqu'on est indulgent pour soi; & ce seroit une antithese.

Je vous ferai remarquer à cette occasion, comment les grands sont jugés par les personnes mêmes qu'ils croient leur être le plus attachées. Madame de Maintenon, qui blamoit Louis XIV, le laissoit faire, & l'a même plus d'une fois excité à être sévere. Elle nourrissoit donc en lui des défauts qu'elle condamnoit.

Les antithéses sont toujours bonnes, lorsque les accessoires qu'elles ajoutent, caractérisent la chose, ou expriment les sentimens qu'on veut inspirer. Hors delà, c'est le plus froid de tous

les tours.

Cependant il y a bien des écrivains qui en abufent. Ils ne parleront point d'une vertu fans la mettre en oppofition avec le vice , qui en approche davantage. Ils diront qu'un homme est courageux sans ètre téméraire; économe sans ètre avare; hardi, mais prudent; entreprenant, mais mesuré, &c. Vous sentez que ce style ne demande aucune sorte de génie. Ce n'est pas qu'on ne puisse quelquesois marquer ces disférences: mais il sant qu'elles naissent de fond du sujet, & qu'elles soient indiquées par le caractere mème de la personne qu'on veut peindre.

Dans un tableau bien fait , tout doit être le principe ou l'effet de l'action. Ce qu'on ajoute uniquement pour l'orner ; est superfiu ou pis encore. Si vous représentez un homme dans l'action , contentez-vous de le dessiner correctement: alors on admirera du moins la précision de votre pinceau. Mais vous ferez grimacer vos sigures, si vous altérez les traits pour les faire contraster.

On rencontre dans le monde des personnes qui se piquent de faire des portraits. Plus elles y ont prodigué les antithes , plus leur style paroit recherché. C'est que ne connoissant pas les modeles qu'elles ont voulu peindre, on ne comprend pas ce qui a pu autoriste une répétition si fréquente de cette figure. Aussi quelque siuccès que ces sortes d'ouvrages aient dans une société, ils réussilistem peu dans le public.

Quand nous lirons Fléchier, j'aurai plus d'une fois occafion de vous faire remarquer l'abus des antitheses; il suffira aujourd'hui de vous en donner un ou deux exemples.

" Ces soupirs contagieux qui sortent du sein " d'un mourant, pour faire mourir ceux qui " vivent. "

Faire mourir ceux qui vivent? & qui donc peut-on faire mourir? on voit bien que l'orateur veut faire avec mourant une antithese.

Voici un autre passage où il facrifie la vérité à la démangaison de faire contraster les mots.

" Qui ne fait qu'elle fut admirée dans un âge, " où les autres ne font pas encore connues; " qu'elle eut de la fagesse dans un tems, où l'on I iv " n'a presque pas encore de la raison; qu'on " lui consa les secrets les plus importans, dès " qu'elle sut, en age de les entendres; que son " naturel heureux lui tint lieu d'expérience, " dès ses plus tendres années; & qu'elle sut ca-" pable de donner des conseils en un tems, où " les autres sont à peine capables d'en recevoir.





## CHAPITRE VI.

## Des tropes.

Un mot est pris dans le sens primitif, lorsqu'il signifie l'idée pour laquelle il a d'abord été établi « lorsqu'il en signifie une autre, il est pris dans un sens emprunté. Résexion, par exemple, a premièrement désigné le mouvement d'un corps qui revient après avoir heurté contre un autre; & ensuite il est devenu le nom qu'on donne à l'attention, lorsqu'on la considere comme en allant & revenant d'un objet sur un objet, d'une qualité sur une qualité, &c.

Les mots employés dans un sens emprunté s'appellent. tropes, du grec tropos, dont la racine est trepo, je tourne. Ils sont considérés comme une chose qu'en a tournée pour lui faire présenter une face, sous laquelle on ne l'avoit pas d'a-

bord envifagée.

Comme les rhéteurs appellent tropes les mots pris dans un fens emprunté, ils appellent nons propres ceux qu'on prend dans le fens primitif: & il faut remarquer qu'il y a de la différence entre le nom propre & le mot propre. Quand on dit qu'un écrivain a toujours le mot propre, on n'entend pas qu'il conferve toujours aux mots leur fignification primitive; on veut dire que ceux dont il fe fert, rendent parfaitement toutes fes idées: le nom propre est le nom de la chose; le mot propre est toujours la meilleure expression.

Vous connoissez par quelle analogie un mot passe d'une signification primitive à une signification empruntée. Vous avez occasion de le remarquer tous les jours, & vous n'ignorez pas que les noms des idées qui s'écartent des fens, font ceux-mème qui, dans l'origine, ont été donnés aux objets sensibles. Vous concevez même que les hommes n'ont pas eu d'autre moyen pour désigner ces sortes d'idées ; & vous vous confirmez dans ce sentiment toutes les fois que Pétymologie vous étant connue, vous pouvez fuivre toutes les acceptions d'un mot.

On nomme, par exemple, ame, esprit, cette substance simple qui seule sent, qui seule pense; & ces dénominations ne fignifient originairement qu'un souffle, qu'un air subtil. Veut-on parlet de ces qualités ? on semble lui communiquer celles du corps, on dit l'étendue, la profondeur, les bornes de l'esprit , les penchans , les inclinations ; les mouvemens de l'ame. Ainfi les tropes paroissent donner des figures aux idées mêmes qui s'éloignent le plus des sens ; & c'est peut-être là ce qui les fait appeller figures ou expressions figurées.

Cette dénomination est un trope elle-même ; & on pourroit l'étendre à toutes les manieres dont nous exprimons: car, quel que foit notre langage, nos pensées semblent toujours prendre quelque forme , quelque figure. Mais il suffit pour le présent de considérer figure & trope comme fynonymes.

Vous voyez que la nature des tropes ou figures est de faire image, en donnant du corps & du mouvement à toutes nos idées. Vous concevez combien ils font nécessaires, & combien il nous scroit fouvent impossible de nous exprimer si nous n'y avions recours. Il nous reste à rechercher avec quel discernement nous devons nous en scrvir, pour donner à chaque pensée son vrai caractere.

Tout écrivain doit être peintre, autant du moins que le fujet qu'il traite le permet. Or, nos ponfées font susceptibles de différens coloris; séparées chacune a une couleur qui lui est propre : rapprochées, elles se prètent mutuellement des nuances, & l'art consiste à peindre ces restes, àinsi donc que le peintre étudie les couleurs qui peut employer, étudions les tropes, & voyons comment ils produsient différens coloris.

Une image doit contribuer à la liaison des idées, ou du moins elle ne doit jamais l'altérer. Son moindre avantage est de faire tomber sous le sens jusqu'aux idées les plus abstraites.

Lorfque voulant expliquer la génération des opérations de l'ame, vous dites, Monfeigneur, qu'elles prennent leur fource dans la fenfation, & que l'attention fe jette dans la comparaifon, la comparaifon dans le jugement, &c. vous comparez toutes ces opérations à des rivieres, & ces mots fource & fe jette font des tropes, qui rendent votre penfée d'une maniere fenfible. Nous employons ce langage dans toutes les occasions qui se présentent, & vous éprouvez tous les jours combien il est propre à vous éclairer.

Les tropes qui répandent une grande lumiere, ne fauroient muire à la liaison des idées : ils y contribuent au contraire. Il n'est peut-être pas aussi aise de choisir parmi ces figures, lorsqu'on doit se borner à accompagner d'accessoires convenables une pensée, qui est par elle-même dans un grand jour : c'est alors que le discernement est surtout nécessaire.

Les rhéteurs diftinguent bien des efpeces de tropes; mais il elt inutile de les fuivre dans tous ces détails. C'est uniquement à la liaifon des idées à vous éclairer sur l'usage que vous en devez faire; & quand vous saurez appliquer ce principe, il vous importera peu de favoir si vous faites une métonymie, une métalepse, une lilote, &c.... Gardez-vous bien de mettre ces noms dans votre mémoire. Mais venons à des exemples.

Pourquoi peut-on quelquesois substituer voile à vaisseau, & pourquoi ne le peut-on pas tou-jours? On dira une flotte de vingt voiles sortis des ports, & prit sa route vers Port-Mahon; & on ne dira pas, une flotte de vingt voiles se battit contre une flotte de vingt voiles. Dans ce dernier cas, il saut dire, une flotte de vingt vaisse vaisseau, il saut dire, une flotte de vingt vaisseaus disparations.

La raison de cet usage est fensible. Les voiles représentent non-seulement les vaisseux, ils les représentent encore en mouvement : car ils sont l'instrument qui les sait mouvoir. Toutes les sois donc que vous dites, vingt voiles sortirent du port, & prirent la route, &c. ce trope sait une image qui se lie avec l'action de la chose : mais lorsqu'il s'agit d'un combat, les voiles n'en sont plus l'instrument, & l'image devient consule, parce qu'elle n'a pas assez de rapport avec l'action.

Vous direz cependant à votre choix : nous avions une flotte de 20 voiles ou de vingt vaisseaux.

Vous donnerez même la préférence au trope, parce que vous le pouvez toutes les fois que l'image ne contrarie point la liaison des idées.

Lorsque voile est pris dans la lignification primitive, il ne désigne qu'une partie du vaiiléau: mais lorsqu'on le substitue au mot vaiiseau; il s'approprie une nouvelle idée, & il y ajoute pour accessoire l'image des vents qui soussellent dans les voiles déployées. C'est ainsi qu'un mot, en passant du propre au siguré, change de signification: la premiere idée n'est plus que l'accessoire, & la nouvelle devient la principale.

On dit d'un peintre, c'eji un grand pinceau, & d'un écrivain, c'elt une belle plune: mais on ne dit pas, la vie de ce grand pinceau, de cette belle plune. Vous en voyez la raifon; c'elt que les idées de plune & de pinceau n'ont pas de rapport avec les actions d'un peintre & d'un écrivain : elles n'en ont qu'avec leurs ouvrages. Ces exemples font déjà comprendre comment vous devez employer les tropes.

Vous juriez autrefois que ce fleuve rebelle Se feroit vers fa fource une route nouvelle, Plutôt qu'on ne verroit votre cœur dégagé. Voyez couler ces caux dans cette vafte plaine, C'eft le même penchant qui toujours les cntraine: L'eur cours ne change point, & vous avez changé.

Ces vers sont beaux : mais vous y ajouterez une image, si substituant cette onde à ce sseuve, & ces stots à ces eaux, vous dites avec Quinault:

> Vous juriez autrefois que cette onde rebelle Se feroit vers sa source une route nouvolle, Plutôt qu'on ne verroit votre cœur dégagé:

Voyez couler ces flots dans cette vaste plaine, C'est le même penchant qui toujours les entraîne; Leur cours ne change point, & vous avez changé.

Ces tropes rétablis s'accordent parfaitement avec le tableau que le poëte met fous nos yeux; & en les retranchant, j'ai fait comme un peintre, qui voulant repréfenter le cours d'une riviere, éviteroit de peindre les ondes & les flots.

Les tropes qui font image, ont fouvent l'avantage de la précision.

"La haine publique se cache d'ordinaire sous

" l'adulation.

Il faudroit un long discours pour rendre cette pensée sans figures. Il en est de même de ce vers ou Despréaux peint un joueur.

Voit sa vie ou sa mort fortir de son cornet.

Quand même l'expression figurée seroit plus allongée, elle doit être présérée, si l'image est belle.

"Que vous dites bien fur la mort de Mr. de " la Rochefoucault, & de tous les autres : on "ferre les files, il n'y paroît plus. Mme. de Séviené.

Il eût été plus court de dire, on se console; mais le trope embellit une pensée commune.

Il y a dès mots qui font de vrais tropes , & qui ne paroiffent plus l'ètre. Tel est inspirer , qui fignife proprement souffer dedans. Mais comme il a perdu cette signification , il ne présente plus aucune image. Il saut donc, si l'on veut peindre, substituer une autre figure. C'est ce qu'à fait Despréaux.

O nuit, que m'as-tu dit, quel démon sur la terre Souffie dans tous les cœurs la fatigue & la guerre? Ce poëte pouvoit dire, inspire à tous les cœurs; c'eût été encore une image; mais on l'eût à peine apperçue. Il y a cependant un défaut dans la figure dont il se sert : c'est que le mot souffer est relatif à quelque chose, qui est agité, qui est mis en mouvement, qui est transporté d'un lieu dans un autre. Or, on ne peut pas se représenter la fatigue fous une pareille image : on ne fouffle dont pas la fatigue.

On est si fort accoutumé de dire que tout a plufieurs faces, qu'on ne remarque pas que cette expression est figurée. Mme. de Sévigné dit, tont est à facettes, & donne plus de corps à cette.

penfée.

Lorsque le duc d'Anjou, philippe V, monta fur le trône, Louis XIV pouvoit dire, l'Espagne & la France ne seront plus divisées : mais cette expression eut à peine paru figurée. Il pouvoit dire encore, il n'y a plus de barriere entre la France & l'Espagne, & la figure eût été plus fensible. Il fit mieux, & il dit, il n'y a plus de Pyrénées : mot d'autant plus heureux, qu'il ne convient qu'à ces deux royaumes. Vous voyez par cet exemple comment les tropes doivent être accommodés aux fujets.

Ils s'accommodent auffi avec les jugemens que nous portons & que nous voulons faire porter aux autres. Mr. de Coulange voulant plaisanter fur la passion que Made, de Sévigné avoit pour Made. de Grignan, s'exprime ainsi:

Voyez-vous bien cette femme-là? elle est toujours

en présence de sa tille.

Made. de Sévigné ne pouvoit être offensée d'un badinage, qui représentoit si bien son amour pour sa fille; & quoique cette expression, sa roujours en présence, paroisse un peu recherchée, je ne la blame pas; parce que le ton de badinage permet des libertés, que ne permettroit pas un ton plus sérieux.

Si, ayant à vivre avec des hommes qui n'oferont jamais vous donner des ridicules, il pouvoit vous être permis de leur en donner; je vous donnerois pour regle cette plaifanterie de M. de Coulange: je vous dirois que vous ne devez jamais vous en permettre, qu'autant qu'elles retraceront des idées agréables à la perfonne fur laquelle vous paroitrez jeter un petit ridicule; mais il faut pour cela un diferenement, dont les principes font rarement capables. Comme on ne les plaifante jamais, & qu'au contraire on les flatte toujours, ils n'ont pas appris à fentir ce qu'une plaifanterie peut avoir d'offenfant: ne vous en permettez donc jamais.

Vous voyez que dans le choix des expressions figurées, il faut considérer le caractere du sujet, les jugemens que nous en portons, & le ton badin ou sérieux que nous avons pris : il faut encore avoir égard aux sentimens que nous avons pris : il faut encore avoir égard aux sentimens que nous

éprouvons.

Je cours, dit Télémaque à Calypso, avec les mêmes dangers qu'Ulysse, pour apprendre où il est. Mais que dis-je ? Peut-être qu'il est maintenant enséveli dans les prosonds abymes des mers.

Si Télémaque parloit de quelqu'un, à qui il prit peu d'intérêt, il diroit fimplement, peutêtre qu'il a péri dans un naufrage: car rien alors ne seroit plus déplacé que cette figure; il est enfeveli dans les profonds abymes des mers; mais il parle parle d'un pere qu'il aime. Son intérêt est vif, fa frayeur est grande, il voit ce qu'il craint, il peint ce qu'il voit, & tout dans son langage est lié aux sentimens d'amour & de crainte qui l'agitent.

Ce ne font pas-là les fentimens de Calypfo. Aussi emploie-t-elle d'autres images, lorsqu'elle veut faire croire à Télémaque qu'Ulysse a péri-

Il voulut me quitter, dit-elle, il partit, & je fus vengée par la tempéte: son vaissau après avoir été le jouet des vents, fut enseveli dans les ondes.

Si Ulyffe n'avoit pas échappé au naufrage, elle pourroit s'arrêter fur l'image d'enfeveli, & fa colere lui feroit tenir le même langage, que l'amour & la crainte font tenir à Télémaque. Elle jouiroit de fa vengeance en repréfentant Ulyffe enseveli dans les profonds abymes des mers. Mais elle fait qu'il vit encore, & elle ne fait entendre le contraire, que dans l'efpérance de retenir Télémaque. Cependant la tempête & le vaiffeau qui a péri, après avoir été le jouet des vents, font des images cheres à fa colere, parce qu'elles lui retracent les dangers qu'Ulyffe a courus. Aufif elle s'y arrête avec complaifance, & elle se peint jusqu'aux ondes.

Pour fentir encore mieux cette différence, mettons dans la bouche de Télémaque les paroles

de Calypso.

Je cours avec les mêmes dangers qu' Ulysse, pour apprendre où il est. Mais que dis-je è peut être qu'après avoir été le jouet des vents, il est ensevels dans les ondes.

Vous sentez qu'après avoir été le jouet des Tome II. Art d'Ecrire, K vents est une image qui ne doit pas s'offrir à Télémaque: son amour & sa crainte ne le permettent pas, il ne peut voir que le naufrage. Il seroit tout aussi déplacé de faire tenir à Calypso le langage de Télémaque.

Il voulut me quitter, il partit & je fur vengée par la tempète: son vaisseau fut enseveli dans les

profonds abymes des mers.

Il n'est pas naturel que l'œil de Calypso fuive jusques dans ces abymes un vaisseau où elle sait qu'Ulysse n'étoit plus, & les dangers que ce Grec a courus, sont les seules images qu'elle

peut se retracer avec plaisir.

Quoique je ne veuille pas entrer dans le détail de toutes les espèces de tropes, il en est deux que je vous ferai remarquer plus particuliérement, parce qu'ils font fort connus. L'un est la métaphore. Ce trope est l'expression abrégée d'une comparaison. Quand l'on dit, par exemple, donner un frein à ses passions, c'est en quelque forte arrêter ses passions, comme l'on arrête un cheval avec un frein. Vous voyez que la comparaison est dans l'esprit, & que le langage n'en donne que le réfultat. Ce que nous avons dit des comparaisons, doit s'appliquer aux métaphores. Je vous ferai seulement remarquer qu'à confulter l'étymologie, tous les tropes sont des métaphores; car métaphore, signifie proprement un mot transporté d'une fignification à une autre.

L'autre trope est l'hyperbole: ce mot signifie excès. Cette figure est chere à tous ceux qui, ne voyant pas avec précision, n'imaginent pas qu'on puisse jamais dire trop. L'usage en a introduit quesques-unes: plus vite que le vent; répandre

des ruisseaux de larmes. On peut les employer, parce que l'esprit s'étant fait une habitude d'en retrancher l'excès, elles rentrent dans l'ordre des figures qui se conforment à la liaison des idées.

L'hyperbole est propre à peindre le désordre d'un esprit à qui une grande passion exagère tout. Voilà les seuls cas où l'on doit se permettre cette figure. Malherbe en a prodigieusement abuse en parlant de la pénitence de faint Pierre.

C'est alors que ses cris en tonnerres éclattent, Ses soupirs se sont vents qui les chênes combattent; Et ses pleurs ; qui tantôt descendoient mollement . Reffemblent un torrent , qui des hautes montagnes , Ravageant & noyant.les voifines campagnes, Veut que tout l'univers ne foit qu'un élément;

Il y a des tropes qui ne font point d'image; & qui cependant ont quelquefois de la grace : ce font ceux où l'on substitue au nom d'une chose le nom d'un signe que l'usage a choisi pour la désigner. On les nomme jymboles. Despréaux a dit :

La Seine a des Boutbons , le Tibre a des Céfars, Et il a préféré avec raison ce tour à celui-ci-

La France à des Bourbons & Rome a des Céfats.

En vain au Lion Belgique Il voit l'Aigle Germanique Uni fous les Léopards,

Par le Lion , l'Aigle & les Léopards , Despréaux défigne trois nations : les Hollandois ; les Allemands & les Anglois. Si ces tropes ne contribuent pas à la liaison des idées, ils n'y sont pas contraires. Ils ont le petit avantage de prendre le mot dans un fens détourné; c'est pour cette raison qu'ils nous plaifent, & que les poetes & les orateurs leur donnent la préférence. Il faut convenir que ces figures tiennent le dernier rang.

Les anciens faifoient un grand ufage de ces tours. Ils avoient donné des fymboles aux fleuves, aux nations, aux divinités, aux vertus, aux vics mèmes. Leur poeffie est remplie de ces mots dont le sens est détourné fans être obleur, & elle a un langage tout différent de celui de la prose. Ce sont des noms harmonieux, des noms hors de l'ufage vulgaire, des noms qui tiennent à la religion, & dont les accessoires sont enveloppés dans des idées myssériées, toujours agréables à l'imagination.

Ce langage fymbolique a ceffé avec la religion qui lui avoit donné mailiance. Un poète ne feroit plus entendu, s'il en vouloit faire le mème ufage que les anciens. On n'eft pas poète aujourd'hui par le feul choix des mots, il faut l'ètre par les idées; & la poesse est devenue un art bien difficile. Vous vous en convaincrez quelque jour.

Après vous avoir montré avec quel difcernement vous devez vous fervir des tropes, il est à propos de vous prévenir sur les fautes où vous pourriez tomber en les employant.

Premiérement on ne doit pas rapprocher des figures, dont les accessoires se contrarient.

"Ce prince abusa moins du despotisme que ses "prédécesseurs; il diminua les chaînes de ses su-"jets & rendit le joug plus léger ". Le joug & les chaines se contrarient. On ne met pas un joug à ceux qu'on enchaine, on n'enchaine pas ceux à qui on met un joug. Les chaines ôtent la liberté d'agir, le joug règle l'action.

Madame de Sévigné rapproche des figures, qui ne peuvent s'affocier, lorfqu'elle donne un moule à l'esprit & au cœur, qu'elle en fait des métaux

& de la vieille roche.

"Il n'y a point d'esprit ni de œur sur ce mou-"le; ce sont de ces sortes de métaux, qui ont été "altérés par la corruption du tems; enfin, il "n'y en a plus de cette vieille roche "

En fecond lieu, il faut éviter les tropes, lorfque les acceffoires qui les accompagnent, n'ont pas de rapport avec la chose dont nous parlons. En pareil cas, ils sont extrèmement froids.

"Le P. Bourdaloue a prèché ce matin au-delà "des plus beaux fermons qu'il ait jamais fait "

Sévigné.

Att-deçà, 😂 att-delà n'ont aucune analogie avec la perfection des choses. On seroit plus sondé à regarder comme mal en soi, tout ce qui est en decà ou delà du bien.

" Que vous dirai-je de l'intérêt que je prends à " vous , à vingt lieues à la ronde "? Sévigné.

Ce tour est encore bien froid.

"Cell l'ufage qui a élevé ces mots au-deffus de » leur origine, qui et baffe d'elle-mème; & fi jo » voulois me fervir de métaphores, je dirois, qu'a-» près leur avoir donné le droit de bourgeoifie, » il leur a encore donné des lettres de nobleffe ». Boulours.

Qu'est-ce donc que des mots bourgeois, & des

mots qui ont des lettres de noblesse?

"Les métaphores font des voiles transparens, "qui laissent voir ce qu'ils couvrent, ou des ha-"bits de masque, sous lesquels on reconnoit la "personne qui est masquée, "Boubours.

Les bonnes métaphores ne voilent ni ne mafquent: elles présentent, au contraire, les choses par les côtés qui les caractérisent, & elles les

mettent dans leur vrai jour.

Despréaux n'a pu faire passer la hauteur des vers, expression que la rime lui a dictée. Bouhours dit qu'elle ne peut être blamée, que par des méchans critiques : mais certainement des bons écrivains ne la répetteront pas.

En troisieme lieu, les figures sont encore bien

froides, quand les rapports font vagues.

"J'ai accoutumé de lui dire que son style n'est "qu'or & azur, & que ses paroles sont toutes d'or " & de soie; mais je puis dire avec plus de vérité ", que ce ne sont que perles & que pierreries " Vatigelas.

Cette symmétrie de figures froides qui vont

deux à deux, est glaçante.

En quatrieme lieu, on doit prendre garde de ne pas joindre à des figures reçues, des accessoi-

res tout-à-fait étrangers.

"Alexandre fut heureux toute sa vie, parce "qu'elle devoit être de courte durée: si sa carriero " eut été de plus longue étendue, il eut trouvé " au bout les épines des roses dont la fortune l'a-", voit couronné, " St. Euremont.

Alexandre couronné de roses par la fortune est une image contraire à toutes les idées reçues ; mais Si. Evremont avoit besoin d'épines, & les

lauriers n'en out pas,

Et le fer à la main briguer le privilege De mourir en héros.

Rou∫eau.

Briguer a des accessoires qui ne conviennent pas à la pensée de Rousseau: car on ne brigue pas avec le fer, mais avec des soins, des promesses, des dons, &c.

Il y a bien des manieres de se tromper sur le choix des expressions sigurées. Cependant il ne faudroit pasètre scrupuleux jusqu'à les condamner, uniquement parce qu'on auroit quelque répugnance à les employer. Il faut voir si cette répugnance est fondée: quelques exemples éclaireiront ma pentée.

Vomir des injures est une métaphore, qui dans fa nouveauté déplut aux femmes, parce que, dit Vaugelas, l'idée en est délagréable. C'est une fausse délicatesse; il y auroit bien peu de jugement à vouloir en pareil cas employer de plus belles couleurs. Cette figure est bonne, par la raison même qui la fait condamner: aussi l'usage l'a-t-il adoptée.

Nicole a dit: Porqueil est une enstire du ceuir. L'expression est juste, parce que le cœur est regardé comme le liege de l'orqueil, & qu'une enstire n'a que l'apparence de l'embonpoint. Madame de Sévigné sur d'abord choquée de cette métaphore: à la vérité, elle s'y accoutuma dans la suite, & elle la trouva bonne. Je conjecture que son dégoût venoit du rapport qu'a l'enstire du ceur avec avoir le caur gros: expression poulaire, qui signifie être prêt à répandre des latmes. Il

ne faut pas être arrêté par de pareils fcrupules. Racine a dit & fort bien.

Le cœur gros de foupirs qu'il n'a point écoutés.

Les rhéteurs avertissent continuellement de ne pas tirer les figures de trop loin: mais ils ne savent guere ce qu'ils veulent dire. Il est certain que, tout étant d'ailleurs égal, elles ne sont jamais plus belles, que lorsqu'elles rapprochent des idées plus éloignées: tout consiste dans la

maniere de les employer.

Il y a des personnes qui trouvent de la hardiesse às servir d'un nouveau tour: elles blament tout ce qui n'a pas été dit. M. de Fontenelle a été critiqué pour avoir osé dire: es vérités se ramissent presqu'à l'insint. Donner des senes au public a paru recherché au pere Bouhours; se il n'a pas tenu aux grammairiens que notre langue n'ait été privée de quantité d'expressions qui sont une partie de sa richesse. Consultez donc uniquement le principe de la liaison des idées; se, sans vous occuper de ce qui a été dit, ou de ce qui ne l'a pas été, songez uniquement à ce qui peut se dire. Etudiez bien les idées que vous voulez rendre par des images: imitez le peintre qui dessine ses figures, avant de les draper.





## CHAPITRE VII.

Comment on prépare, & comment on soutient les figures.

.. Vous êtes bonne, quand vous dites que vous " avez peur des beaux-esprits. Hélas! Si vous saviez combien ils font empêchés de leur perfon-", ne, vous les mettriez bientôt à hauteur d'appui ".

A hauteur d'appui est ici une figure trop brufque, & qu'on a même de la peine à entendre : mais fi l'on dit avec Madame de Sévigné.

"Hélas! si vous faviez combien ils sont empê-" chés de leur personne, & combien ils sont pe-" tits de près, vous les remettriez bientôt à hau-" teur d'appui ".

Voilà ce que j'appelle une figure préparée. En

voici une au-contraire qui ne l'est pas.

"On voit peu d'esprits entiérement stupides. " l'on en voit encore moins qui soient sublimes &, n transcendans. Le commun des hommes nage " entre les deux extrémités ". La Bruyere.

Le mot nager vient mal après ces deux classes d'esprits : cette figure avoit besoin d'ètre préparée. Il faut ici multiplier les exemples; ils vous

instruiront mieux que des préceptes.

"Si Rome a plus porté de grands hommes qu'au-" cune autre ville qui eût été avant elle, ce n'a " point été par hafard; mais c'est que l'état romain, constitué de la maniere que nous avons " vu, étoit, pour ainsi dire, du tempérament " qui devoit être le plus sécond en héros ".

Conflitut prépare tempérament. Cependant, comme Bossur n'a pas trouvé ce trope affez préparé, il fauve ce qu'il a de plus brusque, en ajoutant, pour ainsi dire. Il n'auroit pas eu besoin de cette précaucion, s'il eût représenté la république comme un corps & qu'il est dit: c'est que le corps de la république constitué de la manière que nous l'avons vu, étoit du tempérament qui devoit être le plus sécond en bévos.

Que fa vérité propice
Soit contre leur artifice
Ton plus invincible mur :
Que fon aile tutélaire
Contre leur apre colere
Soit ton rempart le plus für.
Rouffeau

Voilà une confusion de figures qui ne sont point préparées. Qu'est-ce en estet qu'une vérité qui est un mur contre l'artifice, & qu'une aîle qui est un rempart contre la colere?

Bossuet a dit: c'est en cette sorte que les esprits une sois émus, tombant de ruine en ruine, se sont divisés en tant de sedes.

Des esprits ne tombent pas de ruine en ruine, & il faudroit bien des précautions pour préparer une pareille figure.

Quelquefois c'est à la pensée même, exprince dans les termes propres, à préparer la figure.

Je suis sans-cesse occupée de vom, ma chere enfant; je passe bien plm d'heures à Grignan qu'aux Rochers. Sévigné. Je passe bien plus d'heures à Grignan qu'aux Rochers elt un trope qu'on n'entendroit pas, si la même pensée n'avoit pas d'abord été rendue dans les termes propres. Il en est de même de la pensée suivante

Pour vom, c'est par un essort de mémoire que vom peusez à moi ; la providence n'est pas obligée de me rendre à vom, comme ces lieux-ci doivent vom vendre à moi. Sévigné.

Où font ces fils de la terre
Dont les -ficres légions
Devoient allumer la guerre
Au fein de nos régions?
La nuir les a raffemblées,
Le jour les voit écoulées
Comme de foibles ruiffeaux,
Qui gonfiée par [quelqu'orage,
Virnnent inonder la plage
Qui doit engloutir leurs eaux.

Ces mots des légions écoulées font une image qui n'est pas affez préparée; mais toute la fuite offre une figure fort bien foutenue; car dès qu'elles font écoulées, il est très-naturel de les comparer à des torrens, qui font engloutis dans les lieux où ils se répandent. Voici un autre exemple d'une figure bien soutenue à peu de chose près:

",O Dieu! qu'est-ce donc que l'homme? estno ce un prodige? est-ce un assemblage monstrueux no de choles incompatibles? est-ce une fenigme inexno plicable; ou bien n'est-ce pas plutôt, si je puis n parler de la sorte, un reste de lui-même; une no mobre de ce qu'il étoit dans son origine; un ne édifice ruiné, qui dans ses masures renverses, "conserve encore quelque chose de la beauté & "de la grandeur de sa premiere forme? Il est » tombé en ruine par sa volonté dépravée; le "s comble est battu sur les murailles, & sur le "fondement: mais qu'on remue ces ruines, on » trouvera dans les restes de ce bâtiment renversé » & les traces des fondations, & l'idée du premier » dessein, & la marque de l'architecte. "Bossue.

Ce tablean est grand & juste dans toutes ses proportions: il faut seulement retrancher par sa volonts dépravée; car ces mots ne sauroient se dire d'un édifice; & cependant la regle, pour soutenir une figure, est de ne rien ajouter qui ne soit dans l'analogie du premier trope. Voici un exemple où cette loi est bien observée.

Il faut que M. de la Garde ait de bonnes raisous pour se porter à l'extrémité de s'atteler avec quelqu'un : je le croyois libre, & sautant & courant dans un pré: mais ensin il faut venir au timon. & se mettre sous le jouz comme les autres. Sévigné.

Je vais ajouter plufieurs exemples de figures mal préparées ou mal foutenues, afin que vous appreniez à éviter des fautes, dont les meilleurs écrivains ne fe garantiffent pas toujours.

Tantôt il s'oppose à la jondion de tant de secours amasses, & rompt le cours de tous ces torrens qui auroient inondé la Brance. Tantôt les désait & les dissipe par des combats réitérés. Tantôt il les repousse au-delà de leurs projeres. Pléchier.

On ne défait pas des torrens, on ne les dissipe pas par des combats, on ne les repousse pas audeià de leurs rivieres. Cette figure est donc mal fourence. Votre raison qui n'a jamais stotté
Que dans le trouble & dans l'obscurité,
Et qui rampant à peine sur la terre,
Veut s'élever au dessus du tonnerre?
Au moindre s'euril qu'elle trouve ici bas,
Bronche, trébuche & tombe à chaque pas:
Et vous voulez, siers de cette stincelle,
Chicaner Dieu sur ce qu'il lui révèle?
Reusseau

Quand on confidere la raison comme une étincelle, peut-on dire qu'elle flotte; si elle flotte, peut-on dire qu'elle rampe; tenfin si elle rampe; bronche-t-elle, trébuche-t-elle, tombe-t-elle au moindre écueil? Ce n'est-là qu'une consusson de figures.

Je ne doute point que le public ne foit étourdi Est fatigué d'entendre depuis quelques années de vieux corbeaux croaffer antour de ceux qui d'un vol libre Est d'une plume légere fe font élevés à quelque gloire par leurs érits. Ces ofienues luquéres femblent par leurs érits. Ces ofienues luquéres femblent par leurs cris continuels leur vouloir impnter le décri univerfel où tombe nicesflairement tout ce qu'il expofent au grand jour de l'impression, comme son étoit cause qu'ils manquent de force Est d'baleine, ou qu'on dut être responsable de cette médiocrité répandue sur leurs ouvrages. La Bruyete.

Voilà des oifeaux, des ailes, des plumes, des ouvrages, des écrits expofés au jour de l'impreffion, qui ne font rien moins qu'une figure foutenue.

Dieu redresse, quand il lui plait, le sens égaré, Bossuet. Ramène cut, ce me semble, été mieux que redresse.

Jusques an bord, au crime ils conduisent nos pas; Ils nous le font commettre, & ne l'excusent pas.

Racine.

Commettre & excufer ne peuvent s'affocier avec un crime repréfenté comme un précipice, fur le bord duquel nos pas font conduits.

Finissons par une figure bien soutenue.

A peine du limon où le vice m'engage, J'arrache un pié timide & fors en m'agitint, Que l'autre m'y reporte & s'embourbe à l'instant. Despréaux.

Vous voyez par ces exemples qu'une figure à befoin d'ètre préparée, toutes les fois que le terme fublitué n'a pas une analogie affez fenfible avec celui qu'on rejette. Vous voyez auffi qu'une figure est foutenue, lorsque vous conservez la même analogie dans tous les termes que vous employez.





## CHAPITRE VIII.

#### Considérations sur les tropes

Vous favez, Monseigneur, comment les mèmes noms ont été transportés des objets qui tombent sous les sens, à ceux qui leur échappent. Vous avez remarqué qu'ils sont encore en usage dans l'une & l'autre acception, & qu'il y en a qui sont devenus les noms propres des choses, dont ils avoient d'abord été les fignes figurés.

Les premiers, tels que le mouvement de l'ame, fon penchant, sa réflexion, donnent un corps à des choses qui n'en ont pas. Les seconds, tels que la pensée, la volonté, le destre, ne peignent plus rien, & laissent aux sées abstraites cette spiritualité, qui les dérobe aux sens. Mais si le langage doit être l'image de nos pensées, on a perdu beaucoup, lorsqu'oubliant la premiere signification des mots, on a effacé jusqu'aux traits qu'ils donnoient aux idées. Toutes les langues sont en cela plus ou moins défectueuses; toutes aussi ont en cela plus ou plus ou moins conservés.

Voulez-vous, Monfeigneur, en fentir les beautés? Il faut vous accoutumer de bonne heure à faisir cette analogie, qui fait passer les mots par différentes acceptions; il faut apprendre à voir les couleurs où elles sont. Dur, par exemple, signifie dans le propre un corps dont les parties réfisent aux essorts qu'on sait pour les séparer; &

cette idée de résistance l'a fait étendre à bien d'autres usages : c'est cette idée qui est le fondement de l'analogie. Ainsi ce mot représente un homme févère, dur à lui-même, dur aux autres; insensible, cour dur; qui ne peut rien apprendre, tête dure, inflexible, aux cris; chagrinant, cela m'est bien dur, &c. Vous pouvez remarquer une grande différence entre chagrinant & qui ne peut rien apprendre: mais vous voyez que dès qu'on fait la fignification propre au mot dur & à ceux auxquels on le joint, l'analogie montre sensiblement le fens de la figure.

Si l'on ne faisit pas cette analogie, la plupart des beautés du langage échappent. On ne voit plus dans les termes figurés, que des mots choisis arbitrairement pour exprimer certaines idées. Dans examen, par exemple, un François n'apperçoit que le nom propre d'une opération de l'ame: un Latin y attachoit la même idée, & voit de plus une image, comme nous dans penser & balancer. Il en est de même des mots ame & anima, pensée & cogitatio.

Souvent le fil de l'analogie est si fin, qu'il échappe, fi l'on n'a pas de la vivacité dans l'imagination, de la justesse & de la finesse dans l'esprit.

C'est en cela que consiste le goût.

Un des devoirs de l'écrivain, c'est de rendre ce fil facile à faisir, & pour cela il doit se faire une loi de tirer ses figures des objets familiers à ceux pour qui il écrit. Tels font les arts, les coutumes, les connoissances communes, les préjugés reçus, toutes les choses que l'usage met dans le commerce.

Les objets sont nobles ou bas, triftes ou riants,

&c.

&c. & il femble qu'avec leurs noms on transporte leurs qualités. Mais tous les peuples n'ont pas les mêmes usages, les mêmes préjugés; tous n'ont pas fait les mêmes progrès dans les arts & dans les ciences. Voilà pourquoi les mêmes figures ne sont pas reçues dans toutes les langues, & celles qui sont communes à plusieurs, n'ont pas dans chacune le même caractere. Mais chaque langue doit. s'affujettir au principe de la plus grande liaison. des idées: s'i les plus parfaites s'en écartent, elles. ne le sont pas enocre affez.

Une langue n'est riche, qu'autant que le peuple a plus de goût, que les arts & les sciences se sont perfectionnés, & que les connoissances, en tout

genre, sont plus répandues.

Mais il est à fouhaiter que les arts, les sciences & le langage fassent leurs progrès ensemble. Si un peuple, à peine sorti de la barbarie, vouloit subitément cultiver les arts & les sciences, il séroit obligé d'emprunter de se voisins & les connoissances & les mots. Les expressions, qui feroient des figures pour les peuples, chez qui il les auroit prises, ne feroient donc pour lui que des noms propres, qui ne peindroient rien. C'est le défaut où sont tombées les langues modernes, qui ont emprunté des langues mortes, & qui empruntent continuellement les unes des autres. La langue la plus parfaite, seroit celle qui, sans rien emprunter d'aucune autre, auroit suivi les progrès d'un peuple éclairé.

De tout ce que nous avons dit, il résulte que les avantages des tropes sont, premiérement, de désigner les choses qui n'auroient pas de nom: se condement, de donner du corps & des couleurs à

Tome II. Art d'Ecrire.

celles qui ne tombent pas fous les sens; enfin de faire prendre à chaque pensée le caractere qui lui

est propre.

Les rhéteurs disent qu'il ne saut saire usage des figures, que pour répandre de la clarté ou de l'agrément, & qu'il saut fur-tout éviter de les prodiguer. Mais ceux qui en abusent davantage, ont-ils donc dessein de les prodiguer? veulent-ils ètre obscurs, ou choquer le lecteur? D'ailleurs, qu'est-ce que prodiguer les figures? Ceux qui donnent ces conseils vagues, ne savent donc pas combien dans l'origine tout langage est figure. Je dis, aucontraire, qu'onne sauroit trop les multiplier: mais j'ajoute qu'il est essentiel de se conformer toujours à la liaison des idées.





#### CHAPITRE IX.

Des tours qui sont propres aux maximes & aux principes.

IL femble que, dans le langage, on ne fait que fubstituer les expressions les unes aux autres. Nous avons vu les idées fenfibles à la place des idées abstraites. & nous allons voir les idées abs traites à la place des idées fenfibles. Chacun de ces tours a fa beauté, s'il est employé à-propos,

Les idées abstraites ne sont souvent que le réfultat de plusieurs choses sensibles. Ce sont des extraits, qui représentent plusieurs idées à-la-fois. Elles ont l'avantage de la précision, & il ne leur manque rien, si elles y joignent la lumiere. Les principes & les maximes ne se forment que de ces fortes d'idées.

Une maxime ou un principe est un jugement, dont la vérité est fondée sur le raisonnement ou sur l'expérience. Au lieu de dire que nous nous laissons toujours féduire par les objets que nous desirons avec paffion, que nous nous en exagérons la bonté & la beauté, que nous nous en dissimulons les défauts, & que nous ne nous doutons point des erreurs où ils nous font tomber : on dira en deux mots avec la Rochefoucault, Pesprit est la dupe du cœur. Lorsque vous étiez avec les femmes, combien n'aviez-vous pas de défaut? Vous les excusiez cependant, comme yous les blamez aujourd'hui. Lii

Vous pensiez être charmant, & votre foible raifon étoit la dupe de votre cœur gâté.

Les maximes font d'un grand usage en morale & en politique : elles expriment la profondeur de celui qui écrit, parce qu'elles supposent souvent beaucoup d'expérience, de réflexions fines, & de grandes lectures. Elles plaisent au lecteur parce qu'elles le font penfer : c'est une lumiere qui éclaire tout-à-coup un grand espace.

Vous avez bien peu d'expérience, Monseigneur, & parce que vous n'avez que fept ans, & parce que vous êtes prince : car les princes en ont plus tard que les autres hommes. Je ne dois donc pas multiplier les exemples : mais un petit nombre suffira pour vous faire connoître le caractere des maximes & les tours qui leur sont

propres.

Principe & maxime font deux mots fynonymes : ils signifient tous deux une verité qui est le précis de plusieurs autres : mais celui-là s'applique plus particuliérement aux connoissances théoriques, & celui - ci aux connoissances pratiques. Toutes nos connoissances viennent des sens; voilà un principe : il éclaire notre esprit; mais il ne nous instruit point de ce que nous devons faire. Une maxime, au-contraire, nous montre nos devoirs, & voici la plus générale: nous ne devons faire à autrui que ce que nous voudrions qui nous fût fait. La théorie & la pratique tiennent si fort l'une à l'autre, que vous trouverez des vérités qu'on pourra mettre indifféremment parmi les maximes ou parmi les principes. C'est pourquoi ces deux mots se confondent souvent : la différence neanmoins oft fenfible.

Les maximes, quoique règles de conduite, ne montrent pas toujours ce qu'on doit faire; ce n'eft fouvent qu'une observation sur la manière générale de sentir & d'agir. Telle est celle que je vous ai donnée pour premier exemple, s'esprites la dupe du cœur : telle encore celle-ci, ou a besoin d'etre averti pour bien voir. Ce ne sont pass là des règles de ce que vous devez saire; ce sont cependant des leçons de conduite : car la première vous apprend comment vous vous trompez; & la seconde comment vous vous trompez; & la seconde comment vous pouvez sortir de l'ignorance. Toute observation qui tient plus à la pratique est une maxime: toute observation qui tient plus à la théorie est un principe.

Quand on établit des principes ou des maximes, on s'exprime en si peu de mots, & l'on considere les choses d'une vue si générale, que souvent les mèmes jugemens paroissent vrais & faux tout-àla-fois. La Rochefoucault a dit , qu'on n'est jamais si heureux ni si malheureux qu'on s'imagine. Cela est vrai , mais il seroit vrai de dire aussi , qu'on est toujours aussi heureux & aussi malheureux qu'on se l'imagine. La Rochefoucault n'a égard qu'aux causes extérieures de notre bonheur ou de notre malheur, & sa pensée est qu'il n'y en a jamais autant que nous l'imaginons. Je confidére, au-contraire, le bonheur ou le malheur dans le sentiment; &, en ce sens, il est évident que nous en avons autant que nous nous imaginons en avoir.

Ce feroit là, Monfeigneur, le plus petit défaut des principes & des maximes, s'il étoit toujours aufil facile d'en faifir le vrai fens : mais ce défaut est la fource d'une infinité d'abus que vous connoitrez lorfque vous étudierez l'hiftoire de l'efprit humain. Cependant on ne fauroit le paffer de ces expreffions abregées: vous pouvez déja comprendre que fans elles, les facultés de l'entendement fe développeroient difficilement, & auroient beaucoup moins d'exercice; & vous reconnoitrez davantage leur utilité, à mefure que vous acquerterez plus de connoiffances.

Dès que vous connoissez la nature des principes & des maximes, vous voyez combien l'expression en doit etre simple. Il ne s'agit pas de peindre ni d'exprimer aucun sentiment; il ne saut que de la lumiere. Il est dangereux L'écouter les louanges, est une maxime : voici des vers où elle est rensermée; mais elle y prend un autre

tour.

Que c'est un dangereux poison Qu'une délicate louange! Hélas! qu'aisément il dérange Le peu que l'on a de raison!

Chaulieu.

Ce n'est pas-là le tour d'une maxime, c'est le sentiment d'un homme qui résléchit sur une maxime.

Prenez garde, dans une maxime, de jouer fur les mots comme la Bruyere dans celles-ci. Un caractère bien fade est de n'en avoir aucun. Pourquoi ne pas dire simplement: c'est une chose bien fade, que de n'avoir point de caractere?



## CHAPITRE X.

## Des tours ingénieux.

J'ENTENDS par tours ingénieux, les bons mots, les traits, les faillies, les pensées fines & délicates. Leur caractère est la gaité: tantôt ils expriment des vérités agréables aux personnes à qui l'on parle, tantôt ils répandent le ridicule.

La gaïté ne plait qu'autant qu'elle est naturelle. C'est pourquoi l'expression en doit etre fort simple. Celui qui travaille pour badiner, ne badine pas; il est froid du moins, s'il n'est ridicule.

Souvent un tour ingénieux n'est qu'une métaphore. A la mort du maréchal de Turenne, Louis XIV fit une promotion de plusieurs maréchaux de France, & Madame Cornuel dit: il croit nous donner la monnoie de Mr. de Turenne.

Un tour ingénieux peut être un tableau agréable.

"Madame de Briffac avoit aujourd'hui la colique; elle étoit au lit, belle & coeffée à coéf.
"For tout le monde. Je voudrois que vous euf.
"Fiez vu ce qu'elle faifoit de fes douleurs, &
"l'ufage qu'elle faifoit de fes yeux, & des
"cris, & des bras, & des mains qui trainoient
"fur fa couverture; & les fituations & la compaffion qu'elle vouloit qu'on eût... en vérité
"vous êtes une vraie pitaude, quand je fonge
Liv

" avec quelle simplicité vous êtes malade. Sé.

n viené. n

Je ne relève pas les négligences que Madamo de Sévigné s'eft permifes. Il fuffit que ce tableau foit ingénieux, & peut-être plus de correction l'eût gaté.

Un mot peut être ingénieux par une allusion, lorsque ce qu'on dit, fait entendre ce qu'on ne dit pas. Madame de Sévigné en rapporte un du comte de Grammont. "Vous connoissez, ditelle, l'Anglée: il est fier & familier au possibile elle, l'Anglée: il est fier & familier au possibile elle jouoit l'autre jour au brelan avec le comte de Grammont, qui lui dit, sur quesques manieres un peu libres: "Mr. de l'Anglée, gardez ces familiarités là pour quand vous jouerez avec le roi.

Madame Cornuel attendoit dans la premiere antichambre d'un homme de fortune. Quelqu'un lui en témoigna son étonnement. Laissez-moi-là, dit-elle; je serai bien avec eux, tant qu'ils ne seront que laquait.

Le cardinal de Richelieu rencontrant le duc d'Epernon sur l'escalier du Louvre, lui demanda s'il n'y avoit rien de nouveau: non, dit le duc, sinon que vous montez & que je descends.

Racine avoit été enterré à Port-Royal, & le comte de Roucy dit : de son vivant il ne se servit

pas fait enterrer-là.

Un bon mot n'est quelquesois qu'une réponse fort simple, mais à laquelle on ne s'attendoit pas.

Le cardinal de Richelieu ayant rétabli la penfion de Vaugelas, lui dit : " Vous n'oublierez pas dans le dictionnaire le mot de pension : " Non, Monseigneur, dit Vaugelas, & encore moins celui de reconnoissance.

Le marquis de Seignelai demanda au doge de Gènes ce qu'il trouvoit de plus singulier à Ver-sailles : c'est de m'y voir, répondit le doge.

Le cardinal de Polignac, parlant du miracle de St. Denis, appuyoit beaucoup sur ce qu'il y a deux lieues de Paris à St. Denis: Monseigneur, dit une semme d'esprit, il n'y a que le premier pas qui coûte.

Un tour ingénieux peut n'être qu'une réflexion plaifante. Telle est celle-ci de Madame de Sévigné: il n'y a rien qui ruine comme de n'avoir point d'argent. Il peut même ne se trouver que dans une expression, qui surprend par sa nouveauté, & qu'on approuve à cause de fa justesse. Madame de Sévigné dit à sa fille: la bije de

Grignan me fait mal à votre poitrine.

Il feroit inutile de multiplier davantage les exemples. Ceux-là vous convaincront fuffifamment des connoiflances qui vous manquent pour fentir la fineffe de ces fortes de tours, & ils prépareront votre esprit à ce discernement qui vous rendra un jour capable d'en juger. Ce fera à l'usage du monde & à la lecture des bons écrivains, à développer à cet égard vos dispositions. Je ne puis vous montrer encore ces choses que dans une perspective fort éloignée: ce sont des fementes que je jette dans vorre esprit, & pour qu'elles y germent un jour, il me suffira de vous prévenir de bonne heure contre le mauvais goût. Ce sera l'objet du chapitre suivant.

# CHAPITRE XI.

Des tours précieux ou recherchés.

LL y a des écrivains qui paroissent craindre de dire tout ce que le monde pense, & sur-tout de le dire avec des expressions qui sont dans la bouche de tout le monde. Ils aiment ces tours précieux , qui ne font que l'art d'embarrasser une pensée commune, pour lui donner un air de nouveauté & de fineile. Mr. de Fontenelle en est un exemple d'autant plus étonnant, qu'il avoit l'esprit juste, lumineux & méthodique. Il s'étoit fait à ce fujet un principe bien extraordinaire : il croyoit, & je lui ai fouvent entendu dire, qu'il y a toujours du faux dans un trait d'esprit, & qu'il faut qu'il y en ait. C'est pourquoi il cherchoit à s'envelopper , lorsqu'il écrivoit sur des choses de pur agrément : lui qui traitoit les matieres philosophiques avec tant de lumiere, qui connoissoit mieux que personne l'art de les mettre à la portée du commun des lecteurs, & qui, par ce talent, a contribué à la célébrité de l'académie des Sciences, comme les bons historiens à celle de leurs héros. Mais ces écarts font les feuls qu'il se soit permis. Sage d'ailleurs dans ses ouvrages, comme dans fa conduite; aimable dans la fociété par ses mœurs & une supériorité d'esprit dont il ne se prévaloit pas, sa mémoire est respectable à tous ceux qui l'ont connu.

Il est asse vitiliaire d'imiter les grands hommes dans ce qu'ils ont de déséctueux. On contresait assement une démarche contrainte, on copie difficilement celle qui est naturelle. Vous étes dans l'àge, Monseigneur, où l'on est convaincu de cette vérité par sa propre expérience : il saut au moins que je vous rende utile une vérité que vous savez si bien.

Ce qui nous environne, nous fait ombre. Voilà un tour affez obfcur: l'expression est-elle au propre ou au figuré? Veut-on dire que ce qui nous environne, nous couvre de son ombre, ou s'il est à notre égard ce que les ombres sont aux figures d'un tableau? En paroisson-nous plus, ou en paroisson-nous moins? Elt-ce à notre avantage, ou à notre désantage? Il n'est pas douteux qu'il ne faille une sorte de sinesse pour démèter le sens de cette expression. Continuez donc & dites :

Les grands mérites qui sont éloignés, ne nous découvrent pas notre petitesse. Au lieu d'explique tout-uniment l'estet des mérites qui sont proche de nous, vous le donnez à deviner, en diant ce que ne sont pas les mérites éloignés. Votre pensée commence à devenit moins obscure. Achevez donc & dites: celui qui la joint, la messire & la montre.

On ne voit pas beaucoup de rapport entre ces deux proportions: ce qui nous environne nous fait soubre; & les mérites qui nous environnent, moutrent noure petitesse. Mais moins on apperçoit ce rapport, plus on suppose de finesse. Si vous vous êtiez contenté de dire: le mérite de ceux qui nous êtiez contenté de dire: le mérite de ceux qui nous

approchent, fait voir combien nous en avons peu. Le tout eût été aussi commun que la pensée.

On pourroit parler ainsi à une femme :

" Il y a longtems, madame, que j'aurois pris n la liberté de vous déclarer mon amour; si vous 2) aviez le loisir de m'entendre ; mais vous êtes occupée par je ne sais combien d'autres soupinans, & j'ai jugé à-propos de me taire; il pourra arriver un moment plus favorable, où " je hafarderai de parler. "

Mais un peu d'obscurité & de contradiction dans les termes donneroit à ce langage un faux

air d'esprit & de finesse. On dira donc :

" Il y a longtems que j'aurois pris la liberté " de vous aimer, si vous aviez le loisir d'être aimée de moi : mais vous êtes occupée par je " ne sais combien d'autres soupirans. J'ai jugé » à-propos de vous garder mon amour : il pourra " arriver quelque tems plus favorable, où je le " placerai.",

Ce n'est pas prendre une liberté que d'aimer une personne aimable ; mais c'est en prendre une que de lui déclarer son amour. En confondant ces deux choses, vous mêlez le vrai & le faux:

voilà l'art.

Supposer qu'une personne n'a pas le loisir d'ètre aimée, c'est encore supposer faux, & il faut une forte de finesse, pour comprendre que cela veut dire, qu'une femme n'a pas le tems d'écouter un amant.

Enfin, garder'un amour pour un autre tems, c'est proprement n'avoir point d'amour. On se fait donc gré de deviner que cela signifie, qu'on réserve sa déclaration pour un autre tems. Voici tout le fecret de ces tours recherchés. Prenez une penfée commune, exprimez-la d'abord avec obfcurité, devenez enfuite votre commentateur: vous avez le mot de l'énigme; mais ne vous hâtez pas de la prononcer; faites-le deviner, & vous paroîtrez penfer d'une maniere fort neuve & fort fine.

Souvent le précieux n'est que dans un feul mot; & cela a lieu lorsqu'une métaphore réveille des accessoires qui obscurcissent une pensée. On dira fort bien : les réflexions sont la nourriture de l'ame; mais on paroîtra recherché, si l'on dit: les réflexions sont les mets friands de l'ame. On entend par mets friands des ragouts qui sont moins faits pour nourrir, & furtout pour nourrir fainement que pour flatter le goût. L'abbé Girard, qui emploie cette métaphore, veut faire entendre que l'ame aime les réflexions; & c'est un accessoire qu'il seroit bon d'exprimer : mais le tour qu'il choisit est précieux , parce qu'il abandonne une métaphore reçue, pour chercher cet accesfoire dans une figure où l'idée de nourriture fe montre à peine.

La Motte dit: qu'une haie est le suisse d'un jardin; & il veut dire qu'elle en désend l'entrée.

Quelqu'un a dit encore : donner une attitude mesurée à son style, pour dire, écrire sensément, avec réflexion.

Se promener par les fiecles passés, pour apprendre l'hittoire. Mais il est inutile d'accumuler les exemples, après ce que nous avons dit sur les tropes.

Îl y a des écrivains qui veulent toujours être énergiques & ingénieux : ils croiroient ne pas bien écrire, s'ils ne terminoient pas chaque article par un trait ou par une maxime, & des la premiere ligne on voit qu'ils préparent le mot par lequel ils veulent finir. Ils font continuellement violence à la liaison des idées : leur style est monotome, contraint, embarraffé. Toutes leurs phrases, toutes leurs périodes paroissent jetées au même moule : ils n'ont absolument qu'une maniere. Quelqu'ingénieux que foient les traits. quelque précision qu'aient les maximes, il ne faut les employer qu'autant que la liaison des idées les amène : ils doivent naître du fond du fujet.

Il y a des écrivains qui aiment à prodiguer l'ironie. Cette figure a fait le succès passager des lettres de Voiture, qu'on ne lit plus. On se lasse enfin de ce qui est recherché; & rien ne l'est plus que de dire toujours le contraire de ce qu'on veut faire entendre. C'est le langage , Monseigneur, de ceux qui vous disent que vous êtes un prince charmant. Vous voyez par ce seul exemple, combien l'ironie est froide, pour peu qu'elle soit déplacée.



#### CHAPITRE XII.

Des tours propres aux sentimens.

Lya pour chaque fentiment un mot propre à en réveiller l'idée : tels font aimer, bair. Quand je dis donc, j'aime, je hais, j'exprime un fentiment: mais c'est l'expression la plus foible.

En changeant la forme du discours, on modifie le fentiment, & l'on le rend avec plus de vivacité. Si je l'aime, si je le bais? exprime combien on aime, combien l'on hait. Moi, je ne l'aimerois pas? moi, je ne le baïrois pas? fait fentir combien on croit avoir de raisons d'aimer ou de haïr.

Une ame qui sent, ne cherche pas la précifion: elle analyfe au-contraire jusques dans le moindre détail : elle faisit des idées qui échapperoient à tout autre, & elle aime à s'y arrêter. C'est ainsi que Madame de Sévigné développe tout ce que l'amour qu'elle avoit pour sa fille, lui faifoit éprouver. En voici que ques exemples:

Ah! mon enfant, que je voudrois bien vous voir un peu, vois entendre, vois embrasser, vois voir passer, si c'est trop que le reste!

Hélas! c'est ma folie que de vous voir, de vous parler, de vous entendre, je me dévore de cette envie, & du déplaisir de ne vous avoir pas assez écoutée: pas assez regardée.

Je vous cherche toujours, & je trouve que tout me manque, parce que vous me manquez. Mes

yeux qui vous ont tant rencontrée, depuis quatorze mois, ne vous trouvent plus... Il me semble que je ne vous ai pas assez embrassée en partant. Qu'avois-je à ménager? Je ne vous ai point assez dit combien je suis contente de votre tendresse; je ne vous ai point assez recommandée à M. de Griguan.

Je n'ai pas encore cessé de penser à vom , depuis que je suis arrivée, es ne pouvant contenir tous mes sentimens , je me suis misé à vous écrire au bout de cette petite allée sombre que vom aimiez, assissé sur ce sege de moussé, oà je vous ai vute quelquessé souchée. Mais, à mon Dieu! où me

vous ai-je point vue ici?

Je lisou votre lettre vite par impatience, & je m'arrétou tout court, pour ne pas la dévorer si promptement: je la voyou sinir avec douleur.

Des que j'entends quelque chose de beau, je

vous souhaite.

Si vous confidérez féparement ces morceaux que je viens de raffembler, vous jugerez que le langage en eft fimple, & qu'il exprime le fentiment par des idées, qui ne peuvent fe trouver que dans une ame qui fent. Auffi ces morceaux font-ils épars dans plufieurs lettres de Madame de Sévigné. Mais lorique je les raproche ; & que je vous les fais lire de fuite, vous remarquez une profusion trop recherchée; & cette affectation, qui paroit sendre fusped l'amour de Madame de Sévigné pour fa fille, affoiblit l'expression de se sentimens. Cette profusion seroit donc un défaut, si on la trouvoit dans quelqu'une de ses lettres.

Madame de Sévigné feroit une plus grande faute

faute, si elle s'arrètoit sur des circonstances, qui doivent échapper à une ame qui sent, & qui demanderoient, pour être remarquées, une ame qui réfléchit. En voici un exemple:

Je coms toute inne, je trouve cette pauve tante tonte froide, & couchée fi à son aise, que je ne crois par que depuis six nois elle ait eu un momeir si doux, que celui de sa mort: elle n'étoit quais point changée à force de l'avoir été auparavant. Je me mis à genoux, & vous pouvez peuser si je pelevrai abondamment, en voyant ce trijte spectacle. Sévigné.

Le spectacle d'une mort qui fait répandre des larmes, permet-il cette remarque? conchée si de jon aise, que je ne crois pas que depuis six mois ella ait eu un moineut si doux que celui de sa mort.

Un sentiment est mieux exprimé, quand nous appuyons avec force sur les raisons qui le produi-

sent en nous.

Lorsqu'Abner représente les entreprises dont Mathan & Athalie sont capables, Joad pouvoit répondre: je les méprise, & me les crains point. Il pouvoit employer des formes plus propres au sentiment, & se récriet: moi, je les craindois? Moi, je fuccomberois sone les coups de Mathan ou d'Athalie? Enfin il pouvoit dire: je crains Dieu, & je ju ai pas d'autre crainte. Mais avant d'exprimer ce sentimente, il expose les raisons qu'il a de mettre sa confiance en Dieu.

Celui qui met un frein à la fureur des flots Sait aufit des méchants arrêter les complots; Soumis avec respect à sa volonté fainte, Je crains Dieu, cher Abner, & n'ai pas d'autre craints;

Tome II. Art d'Ecrire.

Le dernier vers est très-simple. Il est beau par lui-mème, il l'est encore parce que sa simplicité contraste avec le tour siguré des deux premiers. Enfin il reçoit des vers qui le précédent une force qu'il n'auroit pas, s'il étoit seul, parce qu'alors on ne verroit pas si sensiblement combien la confiance de Joad est fondée.

Les détails de tous les effets d'une passion sont encore l'expression du fentiment. Hermione dit à Pyrrhus:

Je ne t'ai point aimé, cruel? Qu'ai-je dont fat? Jai dédaigné pour toi les vœux de tous nos princes? Je t'ai cherché moi-même au fond de tes provinces? Jy fuis encor, malgré tes infidelités, Et malgré tous nos Grees honteux de mes bontés. Je leur ai commandé de cacher mon injure. Jattendois en fecret le retour d'un parjure, Jai eru gue tôt on tard, à ton devoir rendu, f'u me rapporterois un cœur qui m'étoit dù. Je t'aimois inconflant, qu'aurois -je fait fidelle? Et même, en ce moment, où ta bouche cruelle Vient fi tranquillement m'anuoncer le trépas, Ingrat! je doute encor fi je ne t'aime pas.

L'interrogation contribue encore à l'expression des sentimens: elle paroit être le tour le plus propre aux reproches. C'est aussi celui que Racine met dans la bouche de Clytennestre, lors qu'elle s'exhale cu reproches contre Agamemnon.

Quoi! l'horreur de fouscrire à cet ordre inhumain N'a pas, en le traçant, arrêté votre main! Pourquoi feindre à nos yeux une fausse triflesse? Pensez vous par des pleurs prouver votre tendresse?

Où font-ils les combats que vous avez rendus?
Quels flots de fang pour elle avez vous répandus?
Quel débris parle ici de votre réfifiance?
Quel champ couvert de morts me condamne au filence?
Voilà par quels témoins il falloit me prouvèr,
Cruel! que votre amour a voulu la fauver.
Un oracle fatal ortonne qu'elle capire:
Un oracle fail-i tout ce qu'il femble dire?
Le ciel, le juste ciel, par le meurtre honoré,
Du fang de l'imnocence efial done altéré?

L'ironie donne encore plus de force aux reproches. Hermione dit à Pyrrhus:

Seigneur, dans cet aveu dépouillé d'artifice, l'aime à voir que du moins vous vous rendicz justice; Et que voulant bien rompre un nœud fi folemnel. Vous vous abandonniez au crime en criminel. Eft - il inste après tout qu'un conquérant s'abaisse Sous la fervile loi de garder sa promesse? Non, non: la perfidie a de quoi vous tenter; Et vous ne me cherchez que pour vous en vanter. Quoi! fans que ni ferments ni devoit vous retienne. Rechercher une Grecque, amant d'une Troyenne? Me quitter, me reprendre, & retourner encor, De la fille d'Hélene à la veuve d'Hector? Couronner tour-à-tour l'esclave & la princesse, Immoler Troye aux Grees, au fils d'Hector la Grece. Tout cela part d'un cœnr toujours maître de foi , D'un héros, qui n'est point esclave de sa foi.

Quelquefois le langage du fentiment est rapide: c'est une exclamation qui tient lieu d'une phrase entière. Œnone, au lieu de dire : nons fommes M ij au désespoir; ce crime est horrible; cette race est déplorable, s'éctie:

O déscspoir ! o crime ! o race déplorable !

O vanité! dit Bossuet, à néant! à mortels ignorans de leurs destinées! Il ne dit pas: tout n'est que vanité, tout n'est que néant, les mortels sont ignorans de leurs destinées.

Je n'oublicrai pas, Monfeigneur, de vous rapporter un exemple, où vous verrez le fentiment le plus grand, exprimé de la maniere la plus simple.

Le même boulet qui ôta la vie à M. de Turenne, emporta le bras à M. de Saint-Hilaire, lieutenant-général de l'artillerie. Son fils accour à lui tout en larmes; mais ce général lui montre M. de Turenne, & lui dit: voilà, mon fils, celui qu'il faut pleurer.

Le qu'il mourut de Corneille est un trait que vous connoillez. Mais, sans multiplier davantage les exemples, il suffit de remarquer qu'il faut distinguer trois langages: celui des traits d'esprit, celui des maximes, & celui du fentiment. Le premier parle à l'imagination, le second à la réstexion, & le troisseme à une ame qui n'est que sensible, à une ame qui, pour le moment, en quelque sorte sans imagination, sans réstexion, est incapable du plus petit raisonnement. Il faut done éviter d'exprimer le sentiment par un tour propre aux traits ou aux maximes: c'est ce que M. de Fontenelle n'a pas fait dans ces vers:

Je ne crains rien pour moi, vous êtes immortelle. Il ne faut pas aimer quand on a le cœur tendre.

Le premier est un trait à la place de sentiment; le second est le tour d'une maxime qui

veut être ingénieuse.

Remarquez, Monseigneur, qu'on ne prononce pas de la même maniere un trait, une maxime, un fentiment. Vous ne prendrez pas le même ton pour dire, il ne faut pas pleurer celui qui meure pour sa parvie; se pour dire, quoi! vous me pleureriez mourant pour ma parvie! se dis plus: c'est que l'attitude de votre corps ne fera pas la même dans l'un & l'autre cas; vous ne ferez pas les mêmes gestes:

Voulez-vous donc vous affurer d'avoir parlé le langage du fentiment ? confidérez si votre discours rend les accessors qu'on devroit lire sur votre visage, dans vos yeux & dans tous vos mouvemens. Vous verrez que les tours sins supposent un visage qui ne chauge que pour sourire à ce qu'il dit; & que les tours de maxime supposent un visage tranquille & froid.

Chaque passion a son gette, son regard, son attitude; elle a ses craintes, ses espérantes, ses pienes, se plaifirs. Tout cela varie même sui-vant les circonstances, & doit avoir un caractere dans le discours, comme dans l'action du corps. Si votre ame est sensible; la langue vous sournira toujours les tours propres au sentiment.

# 

# CHAPITRE XIII.

Des formes que prend le discours, pour peindre les choses, telles qu'elles s'offrent à l'imagination.

Vous n'ignorez pas, Monfeigneur, que nous ne faurions réfléchir fans former des idées abbraites. Vous avez vu qu'en les formant, nous féparons les qualités des objets auxquels elles appartiennent, nous les confidérons comme fielles exificient par elles-mêmes, & nous leur donnons une forte de réalité. Ceft pourquoi notre langage paroit leur attribuer les fentimens & les actions des êtres animés: nous difons: la loi nous grodome, la vertu nous preferit, la vérité nous guide, &c.

Nous allons plus loin: nous leur donnons un corps & une ame. Auffi-tot elles agilient comme nous, elles ont nos vues, nos délirs, nos pafions. Ces ètres se multiplient sous nos yeux, ils se répandent dans la nature, nous les apostrophons & nous semblons attendre leur réponse.

Nous sommes bien plus sondés à tenir cette conduite par rapport aux objets sensibles. Aussi tous les corps s'animent; tous, jusqu'aux plus bruts, ont leurs desseins; & nos discours ne portent plus que sur des fictions.

Ce langage doit être lié à la situation de l'é-

crivain. Il ne fauroit s'affocier avec le fang-froid d'un homme qui raisonne, ou qui analyse; il ne convient qu'à une imagination qui est vivement frappée d'une idée, & qui la veut peindre.

Flechier pouvoit dire: les villes que nos ennemis s'étoient déjà partagées, sont encore dans le sein de notre empire ; les provinces qu'ils devoient ravager, ont cueilli leurs moissons, &c. Mais cet orateur, ayant l'imagination remplie du tableau des peuples ligués contre la France, & des fuccès de Turenne, qui dissipe toutes les armées ennemies, fait une apostrophe qui convient parfaitement à la situation de son ame.

Villes que nos ememis s'étoient déjà partagées, vous êtes encore dans le sein de notre, empire. Provinces qu'ils avoient déjà ravagées dans le desir & dans la pensée, vous avez encore recueilli vos moissons. Vous durez encore, places que l'art & la nature ont fortifiées, & qu'ils avoient dessein de démolir ; vous n'avez tremblé que sous les projets frivoles d'un vainqueur en idée, qui comptoit le nombre de nos soldats, & qui ne songeoit pas à la sagesse de leur capitaine.

Lorsqu'on personnifie les êtres moraux, il faut avoir égard aux idées qu'on s'en fait communément, & aux actions qu'on leur attribue: c'est à ces deux choses que tout ce qu'on en dit

doit être lié.

La victoire, dit M. de Noyon en parlant de Louis XIV , asservie , & inseparablement attachée au char de notre conquérant, lui doit encore plus que le tribut qu'elle païe, & ne peut être assez reconnoissante. Son trophée est formé des arnes des ememis de Louis le Grand; son front n'est couronné que des lauriers qu'il a lui même cueillus, se mains sont pleines de nos palmes; la France jeule empèche la prescription de sa gloire oublité dans les autres nations. Le vainqueur a plus suit pour la villoire qu'il a renduc coustante, que la villoire n'a fait pour le vainqueur qu'elle rend beureux.

Ces penfées, s'écrie un grammairien, l'abbé de Bellegarde, font neuves & bien maniées. Il est vrai qu'elles font neuves : car on n'a jamais rien imaginé de semblable, mais est-il vrai que la victoire doive de la reconnoissance à un conquérant, parce qu'elle est attachée à son char, parce qu'elle ne se couronne que des lauriers qu'il a cueillis , &c. ? est-il vrai que la gloire de la victoire dépende des fuccès de la France? Quand Louis XIV eut été battu, y auroit-il eu lieu à la prescription de cette gloire; & n'est-il pas indifférent à la victoire que ses lauriers soient queillis chez nous ou chez nos ennemis, que ses trophées soient formés de nos armes ou des leurs ? Enfin , Louis fait - il quelque chose pour la victoire, lorfqu'il la rend conftante? & n'est-ce pas la victoire qui fait tout pour lui, lorfqu'elle veut l'etre?

M. de Noyon fiuit, en difant que la victoire rend Louis XIV heureux. Ou cela ne veut rien dire, ou cela fignifie qu'elle s'eft d'elle-même attachée à fon char, & qu'elle a voulu le rendre constamment supérieur à ses ennemis. C'est donc lui qui doit tout à la victoire. La mort a des rigueurs à nulle autre pareilles?

On a bean la prier:

La cruelle qu'elle est se bouche les oreilles, Et nous laisse crier.

Le pauvre en sa cabane où le chaume le couvre, Est sujet à ses loix;

Et la garde qui veille aux barrieres du Louvre, N'en défend pas nos rois.

Que le poire, dit l'abbé de Gamache, sur le fondement qu'il personnise la mort, assezé de paroître surpris qu'un prince ne puisse se despendre contr'elle, seconou par ceux qui veillent à sa garde, c'est assurement nom marquer qu'il a des idées sort singuileres... Quand Malherbe n'exprimeroit dans ses vert aucun mauvenent de surprise, son assert se entre peut par monts voicense. On ne peut, sans tomber dans la puérilité, assurer sérieusement ce qu'il seroit pu monts voicense, en doute.

Cette critique n'est pas sondée. Il est vrai qu'à considérer la chose en ello-mème, il y auroit du puéril, non-seulement dans les vers de Malherbe, il y en auroit encore dans le sond de la pensée, que la puissance est la grandeur des rois ne les afranchissent pas de la mort. Mais le poète parle d'après les idées du commun des hommes, qui, étant éblouis de l'éclat du trône, sont presqu'étonnés que les rois meurent comme nous.

Il y auroit plus de raison à critiquer ces vers:

Le pauvre en fa cabane où le chaume le couvre,

Car quel est l'objet de Malherbe? C'est de montrer que rien ne résiste à la mort. Or, c'est, à quoi le toit de chaume est tout-à-fait inutile. On ne s'apperçoit pas d'abord de ce défait, parce que cette image plait par son contraste avec le Louvre. Mais ce n'est pas affez que deux parties d'un tableau soient liées, il saut encore qu'elles concourent à la même expression. Horace a dit: la pâle mort frappe du même pied les cabanes de pauvres est les tours des rois. Ce tour n'a rien d'intuile. Horace s'est plus attaché à peindre la mort en action. Malherbe, au-contraire, a préséré de peindre la puissance des rois qui succombent.

L'abbé Desfontaines traduit ainfi le poëte latin, le pied de la pide mort frappe également à la porte des cabanes és des palais. Mais également au-lieu du même pied, palais au-lieu de tours font foibles. D'ailleurs, ce n'est pas montrer la puissance de la mort que de la représenter frappant à la porte.

Les quatre premiers vers de Malherbe sont mauvais. Les expressions n'en sont pas nobles, elles sont mème fausses; car se boucher les oreilles aux crià, est. l'action d'un caractere qui craindroit de se laisser toucher.

Ces ètres moraux qu'on fait agir ou parler, appartiennent plus particulièrement à la poéfie. La règle est de les caractérifer relativement aux idées reçues, & aux actions qu'on leur attribue. Jaurai plus d'une fois occasion de vous faire l'application de cette regle, qui n'est qu'une conféquence du principe de la liaison des idées.

Quand vous lirez la fable, vous verrez jufqu'où l'on a multiplié les êtres imaginaires, & de quelle reflource étoiente, pour l'ancienne poéfie, des fictions qui ne font presque plus pour la notre que des allégories froides. Nous examinerons l'usage que les poètes en peuvent faire.



# CHAPITRE XIV.

Des inversions qui contribuent à la beauté des images.

LES formes qui consistent dans le seul arrangement des mots, ne changent rien au fond des penfées, elles n'ajoutent neme aucune modification. Mais elles placent chaque idée dans fon vrai point de vue : c'est un clair-obscur sagement ré-

pandu.

Vous avez vu que pour écrire clairement, il faut fouvent s'écarter de la subordination où l'ordre direct met les idées; & je vous ai suffisamment expliqué quel est en pareil cas l'usage qu'on doit faire des inversions. Mais cette loi que prescrit la clarté, est encore dictée par le caractere qu'on doit donner au style, suivant les sentimens qu'on éprouve. Un homme agité, & un homme tranquille n'arrangent pas leurs idées dans le même ordre: l'un peint avec chaleur, l'autre juge de fang-froid. Le langage de celui-là est l'expression des rapports que les choses ont à sa maniere de voir & de fentir : le langage de celui-ci est l'expression des rapports qu'elles ont entr'elles. Tous deux obéissent à la plus grande liaison des idées, & chacun cependant fuit des constructions différentes.

Lorsqu'une ponsée n'est qu'un jugement, il fuffit, pour bien construire une phrase, de se souvenir de ce qui a été dit dans le premier livre. Mais un fentiment ainsi qu'une image demande

un certain ordre dans les idées, & il faut que cet ordre fe rencontre avec la clarté.

Dans un tableau bien fait, il y a une subordination sensible entre toutes les parties. D'abord le principal objet se présente, accompagné de ses circonstances de tems & de lieu. Les autres se découvrent ensuite dans l'ordre des rapports qu'ils ont à lui; & par cet ordre la vue se porte naturellement d'une partie à une autre, & faisit sans effort tout le tableau.

Cette subordination est marquée par le caractere donné aux figures, & par la maniere dont on distribue la lumiere sur chacune.

Le peintre a trois moyens: le deffein, les couleurs, & le clair-obfeur. L'écrivain en a trois également: l'exactitude des constructions répond au desfein, les expressions figurées aux couleurs, & l'arrangement des mots au clair-obfeur.

Si je difois: cet aigle dont le volbardi avoit d'abord effrayé nos provinces, prenoit déjà l'esfor pour se feauver vers les montagnes; je ne fetrois que raconter un fait: mais je ferois un tableau en disant avec Fléchier:

Déjà prenoit l'essor pour se sauver vers les montagnes, cet aigle dont le vol hardi avoit d'abord esfrayé nos provinces.

Prenoit l'effor, est la principale action, c'est celle qu'il faut peindre sur le devant du tableau.

Déjà est une circonstance nécessaire qui viendroit trop tard si elle ne commençoit pas la phrafe. L'action se peint avec toute sa promittude dans déjà prenoit l'espor, elle se ralentiroit, si l'on disoit, il prenoit déjà l'esfor.

Pour se sauver vers les montagnes, est une action

subordonnée, & ce n'est pas sur elle que le plus grand jour doit tomber. Si Fléchier eût dit: pour se sauver vers les montagnes, déjà prenoit l'essor,

le coup de pinceau eut été manqué.

Enfin, dont le vol hardi avoit d'abord effravé nos provinces, est une action encore plus éloignée; aussi l'orateur la rejette-t-il à la fin , comme dans la partie fuvante: elle n'est-là que pour contrafter, pour faire reffortir dayantage l'action principale.

" Chacun demande à Dieu avec larmes, qu'il 20 abrége ses jours pour prolonger une vie si pré-, cieule: on entend un cri de la nation, ou plu-, tôt de plusieurs nations intéressées dans cette perte. Elle approche néanmoins cette mort inexo-, rable, qui, par un feul coup qu'elle frappe, » vient percer le fein d'une infinité de familles ». Bosfinet.

L'approche de la mort est une peinture d'autant plus vive, qu'elle suit immédiatement le cri des nations. L'inversion fait toute la beauté de ce dernier membre. Mais j'aimerois mieux dans le premier, chacun avec larmes demande: cette tranfposition rendroit plus sensible l'image que font ces mots; avec larmes.

O nuit désastreuse! à nuit effroyable, où retentit

tout-à-coup, comme un éclat de tonnerre, cette étonnante nouvelle : Madame se meurt, Madame est

morte! Boffuet.

A cet endroit de l'oraifon funebre de Madame, tout le monde répandit des larmes : mais je me trompe fort, où l'on n'en auroit pas répandu, fi Boffuet avoit dit: O mit défastreuse ! à mit effroyable! où dette étomante nouvelle : Madame se meurt, Madame est morte, rétentit tout-à-coup comme un celat de tonnerre? Il falloit pour l'image, qu'a-près avoir peint la prontitude avec laquelle on fut frappé de cette nouvelle, la voix de l'orateur tombat avec cès mots: Madame se meurt, Madame est morte.

Ici tombent aux pieds de l'églife toutes les fociétés Es toutes les fectes, que les hommes ont établies audedans ou au-dehors du christianisme. Bossuet.

Là, périssent & s'évanouïssent toutes les idoles; & celles qu'on adoroit sur les autels, & celle que chacun servoit dans son cœur. Bossuet.

Les mots tombent & périssent font des images, parce qu'ils ne sont précédés que des circonstances ici, la: l'ordre direct effaceroit le tableau.

Enfin il est en ma puissance, exprime beaucoup mieux les sentimens d'Armide, que si elle eut dit: il est ensin en ma puissance.

Je pourrois dire: les ememis dont nous fumes la proie, rencontrent leur tombeau dans les flots irrités: mais pout faire une image, il faudroit que dans les flots irrités: mais pout faire une image, il faudroit que dans les flots irrités commençat la phrase. Cela ne sufficient pas encore; car cette peinture seroit foible: dans les flots irrités; les ememis, dont nous fumes la proie, rencontrent leur tombeau. Le tableau demande que ces expressions dans les flots irrités rencontrent leur tombeau an proie, soit passéparées, & que les ememis dont nous sumes la proie, soit présente dans l'éloignement. Cependant cette inverssion seroit contre le génie de notre langue: dans les flots irrités rencontrent leur tombeau les emens, dont nous sumes la proie. Il faut donc éhercher un autre tour.

Je dis d'abord : les flots irrités deviennent , ou

font le tombeau des ennemis dont nom fiumes la proie. Mais en faifant des flots irrités le lujet de la propoficion, je ne marque pas fifentiblement le lieu du tombeau, que lorsque je prends un tour où ces mots sont précédés de la préposition dans. Je dis donc: dans les flots irrités s'ouvre un tombeau aux ennemis, dont nom fiumes la proie. Vous voyez que ce mot s'ouvre rempit toutes les conditions que je cherche, qu'il ajoute même un traitau tableau, & vous comprenez comment il faut se conduire, pour trouver enfin le terme propre & la place de chaque mot.

Il est très utile en pareil cas de consulter le langage d'action, qui est tout-à-la fois l'objet de l'écrivain & du peintre.

"La nature se trouve saisse à la vue de tant d'ob. " jets sunebres; tous les visages prennent un air » triste & lugubre; tous les cœurs sont émus par " horreur, par compassion ou par foiblesse, «

Si j'avois à rendre cette pensée par le langage d'action, je monterois: 1. les objets sunchres; 2. le Ainsidement dans la nature; 3. la triftesse int tous les visages; 4. l'horreur, la compassion, la foiblesse; d'où naitroit l'émotion dans tous les cœurs. Fléchier se conforme à cet ordre, autant que la langue le permet.

"A la vue, dit-il, de tant d'objets funebres, " la nature le trouve saisse; un air triste & lugu-", bet érépand fur tous les visages, soit horreur, ", soit compassion, soit soiblesse, cours ", font émus ".

Il est certain qu'une langue où l'on pourroit dire, saisse se trouve la nature; émus sont tous les cours, auroit ici de l'avantage : la nôtre ne fouf-

fre pas de pareilles inversions.

L'inversion est très propre à augmenter la force des contrastes, & par-là, elle donne, pour ainsi dire, plus de relief à une idée, & la fait reffortir davantage. Boffuet pouvoit dire :

"Douze pécheurs envoyés par Jesus-Christ, "& témoins de fa réfurrection, ont accompli " alors, ni plutôt ni plus tard, ce que les philo-"fophes n'out ofé tenter, ce que les Prophetes ni "le peuple Juif, lorfqu'il a été le plus protégé & " le plus fidéle, n'ont pu faire...

Mais Boffuet se sert d'une inversion, par laquelle il fixe d'abord l'esprit, sur les philosophes, fur les prophètes, fur le peuple Juif protégé & fidèle; il nous fait sentir toute la grandeur de l'entreprise, avant de parler de ceux qui l'ont accomplie: & le tour qu'il prend, doit toute sa beauté à l'adresse qu'il a de renvoyer les douze pêcheurs, & l'accomplissement, à la fin de la phrase. Il s'exprime ainfi.

"Alors seulement, & ni plutôt ni plus tard, "ce que les philosophes n'ont ofé tenter, ce que " les prophètes ni le peuple Juif , lorsqu'il a été " le plus protégé & le plus fidéle, n'ont pu faire; "douze pècheurs, envoyés par Jesus-Christ, & , témoins de fa resurrection, l'ont accompli,

En général, l'art de faire valoir une idée, confifte à la mettre dans la place où elle doit frapper -

davantage.

,, Celui qui n'a égard en écrivant qu'au goût de " fon siecle, songe plus à sa personne qu'à ses "écrits : il faut toujours tendre à la perfection : ", & alors cette justice, qui nous est quelquefois re-

Tome IL Art d'Ecrire.

" fusée par nos contemporains, la postérité fait " nous la rendre " La Bruy.

Par cette inversion, la Bruyere sait mieux sentir le motif qu'un écrivain doit se proposer, que s'il eut dit: Es alors la possérité sait nous rendre cette

jufice, &c. Je n'en ai reçu que trois de ces lettres aimables qui me pénétrent le cœur, dit Madame de Sévigué à fa fille. Qu'on retranche le pronom en, la pen-fée fera la meme, mais l'expression du sentiment fera afficiblie. Ce pronom, ajouté avant le nom auquel il se rapporte, sait sentir combien Madame de Sévigné avoit l'esprit préoccupé de ces lettres. Si l'on ne le voyoit de ses yeux, dit La Bruyere,

pourroit-on jamais l'imaginer, l'étrange disproportion que le plus ou le moins de pieces de monnoie met entre les hommes?

L'ordre direct n'exprimeroit pas l'étonnement avec la même force.

Vous avez vu, Monseigneur, dans le premier livré, comme l'inversion contribue à la ciarté: vous venez de voir comment elle contribue à l'expression. Hors de ces deux cas, elle est vicieuse.

Les principes que j'ai établis à ce fujet font communs à toutes les langues. Je fais bien que vous entendrez dire que l'arrangement des mots étoit arbitraire en latin; mais c'est une erreur : car Cicéron blame des auteurs orientaux qui, pour rendre le thyle plus nombreux, faisoient des inversions trop violentes. Ce reproche ne prouve-til pas qu'indépendamment de l'harmonie, il yavoit des loix qui déterminoient la place que chaque mot doit avoir suivant la disférence des circonstances? Mais ces loix étoient incomunes à Cicéron mems; n'avoit de guide que le goût & l'usage.



#### CHAPITRE XV.

#### Conclusion.

Les paffions commandent à tous les mouvemens de l'ame & du corps. Nous ne fommes jamais abfolument tranquilles, parce que nous fommes toujours fenfibles; & le calme n'est qu'un moindre mouvement.

Envain l'homme se flatte de se foustraire à cet empire: tout en lui est l'expression des sentimens : un mot, un geste, un regard les décèle, & son ame lui échappe.

C'est ainsi que notre corps tient malgré nous un langage, qui manischte jusqu'à nos pensées les plus fecrettes. Or, ce langage est l'étude du peintre : car ce seroit peu de sormer des traits réguliers. En effet, que m'importe de voir dans un tableau une figure muette: j'y veux une ame qui parle à mont

L'hômme de génie ne se borne donc pas à dessiner des formes exactes. Il donne à chaque chose le caractere qui lui est propre. Son sentiment passe à tout ce qu'il touche; & se transmet à tous ceux qui voient ses ouvrages.

Nous avons remarqué que, pour caractérifer, il faut modifier par tous les accefloires qui ont rapport à la chole, & à la fituation où elle se trouve. C'est à quoi aucune langue ne réussit mieux que le langage d'action.

J'étends les bras pour demander une chose : voilà l'idée principale. Mais la vivacité du befoin, le plaisir que je compte trouver à la jouissance, la crainte qu'elle ne m'échappe, tous mes projets, voilà les idées accessors. Elles se montrent sur mon visage, dans mes yeux, & dans toute mon attitude. Considérez ces mouvemens, vous verrez qu'ils ont tous, avec l'idée principale, la plus grande liaison possible. C'est par-là que l'expression est une, forte, & caractérise.

Si, voulant faire connoître ma pensée par des fons, je me contente de dire; donnez-noi cet objet. Je n'e traduis que le mouvement de mon bras, & mon expression est fans caractere.

Quel eft le visage le plus propre à l'expression? Cuel est le visage le par les rapports qu'ils ont entr'eux, s'altère suivant de vivacité des passions, & la nuance des sentimens. Ajoutez-y la régularité, & supposée entore que, dans son état habituel, il ne montre que des sentimens qui ont droit de plaire; vous joindrez à l'expression, les graces & la beauté.

Il en est de mème du style: il faut qu'il rejette toute idée basse, grofsiere, mal-honnète; qu'il soit correct, & qu'il se plie à toute sorte de caracteres; en un mot, il a son modele dans cette action, qui est le langage d'un visage régulier, agréable & expressifs. Il est parfait, s'il en est la traduction exacte: mais si vous n'avez pas letalent d'allier la correction avec l'expression, sacrisez la premiere. On peut plaire avec des traits peu réguliers.

Le langage d'action n'est plus ce qu'il a été. A

niquer ses pensées par des sons, on a négligé l'expression des mouvemens. On ne pouvoir parler que de ce qu'on sentoir; & aujourd'hui on parle si souvent de ce qu'on ne sent pas! La société, en voulant polir les mœurs, a amené la diffinulation: elle nous a fait de si bonne heure combatre tous nos premiers mouvemens, que nous en sommes presque devenus mattres. Ce qui reste de ce langage, n'est plus qu'une expression fine, que tout le monde n'entend pas également, & que par cette raison le peintre ett obligé de changer.

Ce langage a un fond qui eft le même c'hez tous les peuples, fi on les fuppofe tous organifes de la même maniere: car dans cette hypothefe, l'action des mêmes mufgles eft deftinée par - tout à exprimer les mêmes fentimens. Mais cette action a plus ou moins de vivacité fuivant les climats. Il y a des peuples pantomimes: il y en a gui femblent n'avoir jamais connu que le langage des fons ar-n'avoir jamais connu que le langage des fons ar-

ticulés.

Les langues font fujettes aux mèmes variétés. Groffieres dans les commencemens, elles ont eu le caractèré du langage d'acfion; mais, plus faites pour obéir à la diffimulation, elles fe font écartées de ce caractère, à mefure que la fociété a fait des progrès. Le langage des paffions en eft devenu plus fin, plus délicat; il faut qu'il fe faife entendre, & fans rien perdre de fon expreffion, & fans choquer les mœurs auxquelles on l'a affujetti. Il varieroit fuivant les climats, fi le commerce n'avoit pas rapproché les hommes; & fi les langues qu'on parle aujourd'hui, n'avoient pas confervé une partie du caractère des langues meres, auxquelles elles doivent leur origine.

Cependant il y a une loi qui est la même pour toutes les langues polies : c'est le principe de la plus grande liaison des idées. S'il y a des peuples qui aiment les expressions exagérées , ce n'est pas parce qu'elles sont fausses, c'est parce qu'elles sont fausses, c'est parce qu'elles sont fausses, c'est parce qu'elles sont est parce qu'elles sont étable. Le caprice peut permettre d'exprimer ici un sentiment qu'il défend d'exprimer ailleurs: il peut jusqu'à un certain point donner des bornes à l'expression, amais il doit obér partout au principe qui sett dè base à cet ouvrage. La différence des goûts prouve seulement, que tous les peuples n'ont pas le même génie,

Les rhéteurs ont diftingué bien des fortes de figures: Monfeigneur, rien n'eft plus inutile, & j'ai négligé d'entrer dans de pareils détails. Je ne prétends pas mème avoir épuié tous les tours dont on peut faire ufage: cependant j'en ai dit affez pour vous apprendre à faire de vous-mème l'application du principe de la plus grande liaison des

idées.



## LIVRE TROISIEME.

Du tissu du Discours.

L faut que, dans un discours, les idées principales foient liées entr'elles par une gradation fenfible, par les acceffoires qu'on donne à chacune; & le tissu se forme, lorsque toutes les phrases construites par rapport à ce qui précéde & à ce qui fuit, tiennent les unes aux autres par les idées où l'on apperçoit une plus grande liaison.

Mais il v a ici deux inconvéniens à éviter : l'un est de s'appesantir sur des idées que l'esprit suppléeroit aisement; l'autre est de franchir des idées întermédiaires, qui seroient nécessaires au développement des penfées. C'est au sujet qu'on traite à déterminer jusqu'à quel point on doit marquer les liaifons; & cette partie de l'art d'écrire demande un grand discernement.

Il y a des artifans de style, qui font toujours leurs constructions de la même maniere : ils les jettent toutes au même moule. Les uns aiment les périodes, parce qu'ils croient être plus harmonieux; les autres préferent le style coupé & hâché, parce qu'ils croient être plus vifs. Il en est enfin qui portent le scrupule, jusqu'à compter les mots: ils ne se permettent pas d'en construire enfemble au-delà d'un certain nombre : toute leur attention est d'entremêler les phrases courtes & les phrases longues, d'éviter les hiatus, & ils prennent leur style compassé pour de l'harmonie.

L'écrivain qui a du génie, ne se conduit pas ains: plus il a l'esprit supérieur, plus il apperçoit de variété dans les choses; il en saist le vrai caractère, & il a autant de manieres différentes

qu'il à de fujets à traiter.

Rien ne nuir plus à la clarté, que la violence que l'on fait aux idées, lorsque l'on confruit enfemble celles qui voudroient être séparées, ou lorsqu'on sépare celles qui voudroient être confruites ensemble. On lit, on croit entendre chaque pensées & quand on a achevé, il ne reste rien: ou du-moins il ne reste que des traces fort confuses.

Il n'est pas possible, Monseigneur, d'entrerà ce sujet dans le détail de toutes les observations nécessaires, Il sustina de vous en faire qu'elquesunes. La lecture des bons écrivains achèvera de vous instruire: mon unique obiet est de vous met

tre en état d'en profiter.

Quand vous vous ferez accoutumé à appliquer le principe de la plus grande liaifon, vous faurez conformer votre ftyle aux fujets que vous aurez a traiter; vous connoîtrez Pordre des idées principales; vous mettrez les accefioires à leur place: vous éviterez les fuperfluités, & vous vous arrèterez fuir les idées intermédiaires, qui mériteront d'ètre développées.

The suppose and the suppose of the s

#### CHAPITRE PREMIER.

Comment les phrases doivent être construites les unes pour les autres.

DEUX pensées ne peuvent se lier l'une à l'autre que par les accessoires & par les idées principales. Commençons par un exemple.

"Quand l'histoire seroit inutile aux autres , hommes, il faudroit la faire lire aux princes. Il n'v a pas de meilleur moyen de leur découvrir , ce que peuvent les passions & les intérèts, les , tems & les conjonctures, les bons & les mauvais confeils. Les hiltoires ne font composées , que des actions qui les occupent, & tout fem-, ble y être fait pour leur usage. Si l'expérience , leur est nécessaire pour acquérir cette prudence , qui fait régner, il n'est rien de plus utile à leur , instruction que de joindre les exemples des fiecles " paffés aux expériences qu'ils font tous les jours. "Au lieu qu'ordinairement ils n'apprennent qu'aux , dépens de leurs sujets & de leur propre gloire " à juger des affaires dangereuses qui leur arrivent; , par le secours de l'histoire, ils forment leur juge-, ment, fans rien hafarder, fur les événemens " paffés. Lorfqu'ils voient jufqu'aux vices les plus , cachés des princes, malgré les fausses louanges ", qu'on leur donne pendant leur vie, expofés aux , yeux de tous les hommes, ils ont honte de la , vaine joie que leur cause la flaterie, & ils con, noissent que la vraie gloire ne peut s'accorder

" qu'avec le mérite. "

Îl n'y a ici que deux légeres négligences: l'une à ces mots, sur les événemens passes; qui font un fens louche avec fans rien basarder. Boffuet auroit pu dire: forment , sans rien hasarder , leur jugement. L'autre est dans louanges qu'on leur donne; car leur est équivoque : d'ailleurs tout est parfaitement lié.

Pour vous mieux faire fentir cette liaison, substituons d'autres conftructions à celles de Boffuet.

& difons:

"Il faudroit faire lire l'histoire aux princes, , quand même elle feroit inutile aux autres hom-" mes. Il n'y a pas d'autre moyen de leur décou-" vrir ce que peuvent les pations & les tems & .. les conjonctures , les bons & les mauvais con-, feils. Les histoires ne sont composées que des " actions qui les occupent, & tout semble v être " fait pour leur ufage. Il n'est rien de plus utile à , leur instruction , que de joindre les exemples ,, des fiecles paffés aux expériences qu'ils font tous " les jours, s'il oft vrai que l'expérience leur foit " nécessaire pour acquérir cette prudence qui fait " bien régner. Par le secours de l'histoire ils for-, ment , fans rien hafarder , leur jugement fur " les événemens paffés; au lieu qu'ordinairement " ils n'apprennent qu'aux dépens de leurs fujets ", & de leur propre gloire, à juger des affaires ", dangereuses qui leur arrivent. Exposés aux yeux " de tous les hommes, ils ont honte de la vaine " joie que leur cause la flatterie; & ils connoissent " que la vraie gloire ne peut s'accorder qu'avec le mérite lorsqu'ils voient insqu'aux vices les

; plus cachés des princes, malgré les fausses louans ,, ges qu'on leur donne pendant leur vie ,,.

Par les changemens que je viens de faire au paffage de Boffuet, les phrafes ne tiennent plus les ques aux autres. Il femble qu'à chacune je reprenne mon difcours, fans m'occuper de ce que j'ai dit, ni dece que je vais dire. Je fuis comme un homme fatigué, qui s'arrête à chaque pas, & qui n'avance qu'en faifant des efforts. Cependant fi vous confidérez en elles-mêmes chacune des confiructions que j'ai faites, vous ne les trouverez pas défectueules, elles ne pèchent que parce qu'elles fe fuivent, fans faire un tiffu.

Vous pouvez déjà fentir pourquoi vous n'avez pas le choix entre plufieurs canstructions, lorsque vous écrivez une suite de pensées: quoique vous l'ayez jorsque vous considérez chaque pensée se parément. Il ne nous reste plus qu'à examiner comment la liaison des idées est altérée par les

transpositions que j'ai faites.

Il faudroit faire lire l'histoire aux princes, est naturellementisé avec iln'y a pas de meilleur moyen de leur découvrir ce que peuvent les passions; s'ai donc mal fait de séparer ces deux idées & de dire: il faudroit faire lire l'histoire aux princes, quand même il feroit inutile aux autres bomnes: il n'y a pas de meilleur moyen, &c.

Après avoir remarqué combien l'étude de l'hiftoire est utile aux princes, l'esprit, en fuivant la baison des idées, se porte naturellement sur l'expérience, qui est une autre source d'instruction, & il considére combien il est nécessaire de joinstre l'étude de l'histoire à l'expérience journaliere. Pai change tout cet ordre . & , par conféquent ,

l'ai affoibli la liaifon des idées.

Boffuet voulant démontrer l'utilité que les princes-peuvent retirer des exemples des fiseles paffès, commence par faire voir l'infuffilance de l'expérience, & finit par observer les secours que donne Phistoire.

Enfin, dans la vue de montrer quels font ces fecours, il expose d'abord ce que les princes voient dans l'històire, & il considére enfuite quelle inpression elle peut faire sur Les est fensiblement l'ordre des idées: je l'ai entiérement changé. J'ajouterai encore un exemple, que je prends dans Bostuet.

"La reine partit des ports d'Angleterre à la vue " des vaisseaux des rebelles qui la poursuivoient de " fi près, qu'elle entendoit presque leurs cris & . leurs menaces infolentes. O voyage bica différent de celui qu'elle avoit fait sur la même mer, "lorfque, venant prendre possession du sceptre de " la Grande-Bretagne, elle voyoit, pour ainsi dire, les ondes se courber sous elle, & soumet-" tre toutes leurs vagues à la dominatrice des mers! Maintenant chaffée, pourstrivie par ses n ennemis implacables, qui avoient en l'audace de lui faire son procès, tantôt sauvée, tantôt presque prise, changeant de fortune à chaque , quart d'heure, n'ayant pour elle que Dieu & fon courage inébranlable, elle n'avoit ni affez de " vent ni affez de voiles pour favorifer fa fuite " précipitée "

Il y a ici une petite faute: maintenant elle n'avoit; il faloit, elle n'a. Il me paroît encore qu'inébranlable est une épithete inutile. N'ayant que Dien & son courage, dit assez que le courage de la reine est aussi grand qu'il peut l'être.

Vous voyez d'ailleurs que Bossuet a rapproché les idées qui contrastent, & c'est cela même-qui en fait toute la liaison. Elle voyoit, dit-il, les ordes se courber som elle & sommetre leurs vagues à la dominatrice des mers. Maintenant chasse, &c. Sa construction n'auroit pas eu la même grace, s'il ett dit: elle voyoit les ondes se courber som elle, & sommetre leurs vagues à la dominatrice des mers: maintenant elle n'a ni asse de vent ui asse de vier in asse de pour favoriser se fuit précipitée : chasse, pour-situive par ses emenus, tantés sauvée, tantés preque prise, n'ayant que Dien & son courage.



### CHAPITRE II.

Des inconvéniens qu'il faut éviter pour bient former le tissu du discours.

Es idées accessoires doivent toujours lier les idées principales : elles font comme la trame qui, paffant dans la chaîne; forme le tiffu.

· Par conféquent, tout accessoire qui ne sert point à la liaifon des idées, est déplacé ou superflu. Bien des écrivains, estimés d'ailleurs à juste titre, pas

roiflent n'avoir pas affez fenti cette vérité.

La Bruyere voulant montrer, d'un côté la néceffité des livres fur les mœurs, & de l'autre le but que doivent se proposer ceux qui les écrivent; s'embarraffe dans des idées ; qu'il démêle tout-àfait mal. On entrevoit cependant une suite d'idées principales qui tendent au développement de fa penfée, & je vais les mettre fous vos yeux, afin que vous puissiez mieux juger des défauts où il tombe.

Je rends au public ce qu'il m'a prêté. Il peut regarder le portrait que j'ai fait de lui &

le corriger.

"L'unique fin qu'on doive se proposer en " écrivant fur les mœurs, c'est de corriger les " hommes ; mais c'est aussi le succès qu'on doit " le moins se promettre.

" Cependant il ne faut pas se lasser de leur , reprocher leurs vices : fans cela ils feroient

s peut-être pires.

" L'approbation la moins équivoque qu'on en » pût recevoir, feroit le changement des mœurs. " Pour l'obtenir, il ne faut pas négliger de », leur plaire; mais on doit proferire tout ce qui », ne tend pas à leur inftruction.

Toutes ces pensées sont claires, & vous en faisissez la suite. Mais cette lumière va disparoître.

Lifez:

" Je rends au public ce qu'il m'a prêté : j'ai » emprunté de lui la matiere de cet ouvrage, " il est juste que l'ayant achevé avec toute l'at-" tention pour la vérité, dont je fuis capable, " & qu'il mérite de moi, je lui en fasse la resti-, tution. Il peut regarder avec loifir le portrait , que j'ai fait de lui d'après nature ; & s'il fe " connoit quelques-uns des défaus que je touche, " s'en corriger. C'est l'unique fin que l'on doit " fe proposer en écrivant, & le succès aussi que "l'on doit moins se promettre. Mais comnie , les hommes ne se dégoûtent pas du vice, il ,, ne faut pas aussi se lasser de le leur reprocher : " ils feroient peut etre pires, s'ils venoient à , manquer de cenfeurs & de critiques. C'est ce " qui fait que l'on prèche & que l'on écrit. L'o-" rateur & l'écrivain ne fauroient vaincre la joie , qu'ils ont d'etre applaudis; mais ils devroient " rougir d'eux-mêmes, s'ils n'avoient cherché " par leurs discours & par leurs écrits que des ", éloges : outre que l'approbation la plus fure " & la moins équivoque est le changement des mœurs, & la réformation de ceux qui les " lifent ou qui les écoutent. On ne doit parler; , on ne doit écrire que pour l'instruction ; & , s'il arrive que l'on plaise, il ne faut pas néan" moins s'en répentit, si cela sert à insintuer, " & à faire recevoir les vérités qui doivent inftruire. Quand donc il s'est glilé dans un livre quelques pensées, ou quelques réflexions qui " n'ont ni le seu, ni le tour, ni la vivacité des " autres, bien qu'elles semblent y être admiss » pour la variété, pour délasser l'esprit, pour » le rendre plus présent & plus attentif à ce qui » va suivre, à moins que d'ailleurs elles ne soient » fensibles, samiljères, instructives, accommo-" dées au simple peuple qu'il n'est pas permis de négliger, le lecteur peut les condamner, & " l'auteur doit les prosèrire: voilà la règle.

Premiérement il y a dans ce morceau des pensées fausses, ou du moins rendues avec peu d'exactitude. Telles sont, on ne doit écrire que pour corriger les bommes, on n'écrit qu'afin que le public ne manque pas de censeurs... Parce que la Bruyere écrit sur les mœurs, il oublie qu'on puisse écrire sur autre chose, Il dit ensuite qu'on ne doit écrire que pour l'instruction: mais si cette instruction n'est rélative qu'aux mœurs, il ne fait que se répéter; si elle se rapporte à toutes les choses que nous pouvons connoître, elle sait voir la fausset de cette proposition, l'unique sin d'un écrivain doit être de corriger les hommes. D'ailleurs, il n'est pas vrai qu'on ne doive écrire que pour instruire.

On ne doit pas croire que la Bruyere adoptât des pensées aussi fausses. Elles ne lui ont échappé, que parce qu'il ne favoit pas s'expliquer avec plus de précision : c'est pourquoi je les xelève. Il faut que vous soyez averti, que quand on embarrasse son discours; il est bien difficile de ne dire que ce qu'on veut dire.

En second lieu, lorsque la Bruyere dit: le public peut regarder le portrait que j'ai fait de lui d'après nature ; És s'il se comoit quelques-uns des défauts que je tonche, s'en corriger. C'est l'unique sin, que l'on.doit se proposer en écrivant.

La feconde phrase n'est pas liée à la premiere; & il semble que la liaison des idées demandoit au contraire: c'est l'unique sin, qu'il doit se proposer en me tisant.

En troiseme lieu, après avoir dit, cest ce qui fait qu'on prèche & qu'on écrit, la Bruyere s'embarraise pour vouloir continuer de distinguer l'orateur & l'écrivain, celui qui parte & celui qui écrit i e discourse le le servist, cenx qui l'ent & cenx qui écoutent. Il ne fait par là, que répèter les memes idées, allonger ses phrases, & gèner ses constructions.

En quatrieme lieu , la phrase qui commence par ces mots , l'orateur & l'évivain ne suroient, & l'en rett pas abloiument hée à ce qui la précéde. Tout ce qui est rensermé depuis l'unique sur, quand done il r'est géssé, servi plus dégagé, si la Bruyere avoit dit: l'unique sin qu'on doir se proposer en écrivant sur la morale, est la réforme des maurs. Le veux qu'on ne puisse pavaincre la joie qu'on a d'être applaudi, on devoût rougir au moins de n'avoir cherché que des éloges. Il est vai que les succès qu'on doit le moins se promettre , est de voir les bonnnes se corriger ; mais c'est aussil le moins équivaque. Dans cette vue, il ne faut pas pigsiger de plaire: car cette

Tome II. Art d'Écrire.

moyent est le plus propre à faire recevoir des vérités utiles.

Enfin, la derniere phrase qui commence à ces mots, quand donc, est un amas de mots jettés sans ordre; & il semble que la Bruyere n'arrive qu'avec bien de la peine jusqu'à la fin.

Au reste, Monseigneur, je dois vous avertir que je ne prétends pas vous donner pour des modeles; les corrections que je fais. Mon dest se in est uniquement de vous saire mieux sentir les sautes des meilleurs écrivains; & j'ai du moins un avantage, c'est que je puis vous instruire, en faisant moi-mème de plus grandes sautes.

Fénelon veut peindre Pygmalion tourmenté par la foif des richeffes, rous les jours plus miférable & plus odteux à fes fujets: il veut peindre fa cruauté, sa défiance, ses soupcons, ses inquiétudes, son agitation, ses yeux errans de tous côtés, son oreille ouverte au moindre bruit, son palais où ses amis même n'osent l'aborder, la garde qui y veille, les trente chambres où il couche successivement, les remords qui l'y suivent, son silence, ses gémissemens, sa folitude, sa triflesse, son abattement. Voilà, je pense, l'ordre des idées: elles ne sauroient être trop raprochées, c'est sur-tout dans ces descriptions que le style doit être rapide.

"Pygmalion tourmenté par une foif infatiable "de richeffes, fe rend de plus en plus mife-», rable & odieux à fes fujets. C'est un crime à "Tyr d'avoir de grands biens. L'avarice le rend "défant, foupçonneux, cruel: il perfécute les "riches, & il craint les pauvres. Tout l'agite, "Pinquiéte, le ronge: il a peur de son ombre.

Il ne dort ni nuit ni jour. Les dieux, pour " le confondre , l'accablent de tréfors dont il " n'ose jouir. Ce qu'il cherche pour être heu-" reux est précisément ce qui l'empeche de l'etre. " Il regrette tout ce qu'il donne, & craint tou-" jours de perdre : il fe tourmente pour gagner. "On ne le voit presque jamais, il est seul au " fond de fon palais: ses amis meme n'osent l'a-, border, de peur de lui devenir suspects. Une " garde terrible tient toujours des épées nues " & des piques levées autour de fa maison. " Trente chambres, qui communiquent les unes , aux autres, & dont chacune a une porte de " fer avec fix gros verrous, font les lieux où , il se renferme. On ne sait jamais dans laquelle " de ces chambres il couche, & on affure qu'il ne couche jamais deux nuits de fuite dans la ", même, de peur d'y être égorgé. Il ne connoît " ni les plaisirs, ni l'amitié. Si on lui parle de , chercher la joie , il fent qu'elle fuit loin de ,, lui , & qu'elle refuse d'entrer dans son cœur. "Ses yeux creux sont pleins d'un feu âpre & " farouche : ils font fans cesse errans de tous " côtés. Il prete l'oreille au moindre bruit; & " fe fent tout ému. Il est pâle & défait , & les " noirs foucis font peints fur fon vifage toujours " ridé. Il se tait, il soupire, il tire de son cœur " de profonds gémissemens : il ne peut cacher " les remords qui déchirent ses entrailles.

Je n'entrerai pas dans un grand détail fur ce morceau: le défordre en est fensible. L'auteur quitte une pensée pour la reprendre. Il dit que Pygmalion est défant, soupconneux, que tout l'agite, l'inquiéte; & il revient sur ces mêmes idées, après s'être arrêté sur d'autres détails. Les derniers coups de pinceau, fur-tout, font les plus foibles. Quelle force y a-t-il, à remarquer que Pygmalion ne connoît ni l'amitié, ni les plaifirs, ni la joie, quand on a peint fa folitude & fa triftesse? Les tours font lâches: fi on lui parle de chercher la joie, il sent qu'elle fuit loin de lui , & qu'elle refuse d'entrer dans son ceur. Pourquoi, si on lui parle? d'ailleurs la gradation des idées étoit , la joie refuse d'entrer dans son cœur, & fuit loin de lui.

Télémaque fait ensuite des réflexions très-fages; mais les accessoires rendent son discours

trainant, & y répandent du défordre. "Voilà, dit-il, un homme qui n'a cherché " qu'à fe rendre heureux : il a cru y parvenir " par les richesses & par son autorité absolue. Il , fait tout ce qu'il veut , & cependant il est mi-" férable par ses richesses & par son autorité "même. S'il étoit berger, comme je l'étois n'a-" gueres, il feroit aussi heureux que je l'ai été, & jourroit des plaisirs innocens de la campa-, gne , & en jouiroit fans remords. Il ne crain-", droit, ni le fer, ni le poison. Il aimeroit les , hommes & en seroit aimé. Il n'auroit pas ces "grandes richesses, qui lui font aussi inutiles , que du fable, puisqu'il n'ose y toucher : mais " il jouiroit des fruits de la terre, & ne fouffri-" roit aucun véritable besoin. Cet homme paroit ,, faire tout ce qu'il veut: mais il s'en faut bien , qu'il le fasse : il fait tout ce que veulent ses , passions. Il est toujours entraîné par son ava-" rice, ses soupçons: il paroit maître de tous " les autres hommes : mais il n'est pas maître

,, de lui-même ; car il a autant de maîtres & ,, de bourreaux , qu'il a de desirs violens.

Il y a ici deux idées principales : l'une que Pygmalion est malheureux par ses richesses & par fon autorité même; & l'autré qu'il feroit plus heureux, s'il n'étoit que berger. Aucun des accoffoires propres à les développer, n'échappe à Fénelon : il fent tout ce qu'il faut dire : il le dit, & il attache. Il feroit difficile de le trouver en faute à cet égard. Mais pourquoi ne pas rapprocher de chaque idée principale les accessoires qui lui conviennent? Pourquoi, après avoir remarqué que Pygmalion est misérable par ses richesses par son autorité même, passer toutà-coup à la seconde idée, s'il étoit berger, la développer & renvoyer à la fin les accessoires de la premiere ? Il me semble que si, avant cette seconde idée, il cut transporté tout ce qu'il fait dire à Télémaque depuis cet homme paroit faire tout ce qu'il veut, il auroit mis plus d'ordre dans ce discours, & qu'il auroit senti la nécessité de l'élaguer.

Un beul morceau eft celui où les foiblesses de Télémaque dans l'isle de Chypre sont peintes par lui-même avec une candeur, qui inspire l'amour de la vertu. C'est à de pareils traits qu'on reconnoir sur-tout & l'esprit. & le cœur de Fénelon. Pour être sur de plaire, cet homme respectable n'a eu qu'à peindre son ame. Je critiquerai cependante encore; mais en pareil cas on voit avec plaisse qu'on n'a à reprendre que des fautes de

ftyle.

Le discours de Télémaque roule sur trois choses principales. L'une est l'impression que sont fur lui les plaisirs de l'ile de Chypre; l'autre, sont abattement, l'oubli de sa raison & des malheurs de son pere; la derniere, ses remords qui ne sont pas tout-à fait étouffés. C'est dommage que ces objets ne foient pas développés avec assez d'ordre.

" D'abord j'eus horreur de ce que je voyois: "i'eus horreur de voir que ma pudeur fervoit " de jouet à ces peuples effrontés, & qu'ils n'ou-» blioient rien pour tendre des pieges à mon innocence : mais infentiblement le commençois à m'y accoutumer: le vice ne me faisoit plus » aucune peine : toutes les compagnies m'inspi-, roient je ne fais quelle inclination pour le dé-, fordre. On fe moquoit de mon innocence; ma " retenue & ma pudeur servoient de jouet à des , peuples effrontés. On n'aublioit rien pour exciter toutes mes passions, pour me tendre des » pieges, & pour réveiller en moi le goût des » plaifirs. Je me fentois affoiblir tous les jours; » la bonne éducation que j'avois reçue ne me " foutenoit presque plus; toutes mes bonnes ré-, folutions s'évanouissoient ; je ne me fentois » plus la force de résister au mal qui me pressoit , de tous côtés; j'avois même une mauvaise 25 honte de la vertu. Pétois comme un homme 20 qui nage dans une riviere profonde & rapide: and d'abord il fend les caux & remonte contre le o torrent; mais fi les bords font escarpés. & s'il ne peut se reposer sur le rivage, il se lasse " enfin peu-à-peu; ses forces l'abandonnent; ses , membres s'engourdiffent, & le cours du fleuve " l'entraîne, Ainfi mes yeux commençoient à s'obscurcir, mon cœur tomboit en défaillance; p je ne pouvois plus rappeller ni ma raison, ni

n le fouvenir des malheurs de mon pere. Le n fonge où je crovois avoir vu le sage Mentor " descendre aux champs Elysées, achevoit de me décourager ; une fecrette & douce langueur " s'emparoit de moi , j'aimois déja le poison qui , fe gliffoit de veine en veine & qui pénétroit jusques à la moelle de mes os. Je poutsois néanmoins encore de profonds foupirs, je verfois des larmes ameres, je rugisfois comme un lion dans ma fureur. O malheureuse jeunesse! disois - je, o dieux, qui vous jouez " cruellement des hommes, pourquoi les faitesyous paffer cet âge qui est un tems de folie, , ou de fievre ardente? Oh! que ne suis-je cou-" vert de cheveux blancs, courbé, & proche " du tombeau, comme Laërte, mon ayeul? La , mort me feroit plus douce que la foiblesse honteuse où je me vois. ..

Il y a des longueurs dans ce morceau parce que Télémaque appuie trop longtems sur les mêmes accessoires; & il me semble que tout seroit beaucoup mieux lié si, avant je ne me sentois plus la force, on transposoit, une secrette & donce langueur s'emparoit de moi : j'aimois déja le poison qui le glissoit de veine en veine, Ed qui pénétroit jusques à la moëlle de mes os Cette image, ainsi transposée, préparoit ce que Télémaque dit de la foiblesse & de fon impuissance à résister au torrent, de l'oubli de fa raison & des malheurs de son pere. Il peint parfaitement ses efforts & la foiblesse, lorsqu'il se compare à un homme qui nage contre le cours d'une riviere : mais cette comparaifon porte fur une supposition fausse, qu'on peut remonter un torrent rapide. Quand

O iv

il ajoute ainsi mes yeux commençoient à s'obscurcir; la figure ne paroit pas asses soutenue. D'ailleurs, il y a qui glue chose de louche dans ce tour, car il semble d'abord qu'il compare ses yeux à l'homme qui nage, & dans le vrai, il ne le compare qu'à l'épuisement où il se le représente.

Mais malgré les critiques, ce morceau, je le répete, est fort beau. Il est aise d'ètre plus correct que Fénelon, mais il est difficile de penser mieux que lui : il y a des principes pour l'un,

il n'y en a point pour l'autre.

Voici une fuite d'idées principales.

" La chûte des empires vous fait fentir, qu'il " n'est rien de folide parmi les hommes. "

" Mais il vous fera fur-tout utile & agréable " de réfléchir fur la cause des progrès, & de la décadence des empires. "

" Car tout ce qui est arrivé, étoit préparé

" dans les fiecles précédens. "

" Et la vraie science de l'histoire est, de remar-,, quer les dispositions qui ont préparé les grands ,, changemens. "

"En effet, il ne fuffit pas de considérer ces "grands événemens. Il faut porter son attention "fur les mœurs, le caractere des peuples, des

princes & de tous les hommes extraordinaires

" qui y ont quelque part. "

Toutes ces idées sont hées. Si un esprit ordination en crouvoit rien à y ajouetr, il feroit mieux de s'y borner, que d'allonger ses phrases sans donner plus de jour ni plus de force à ses pensées. Mais à un homme de génie elles se présentent avec tous les accessoires qui leur conviennent, & il en forme des tableaux où tout est parfaitement lié. Il n'appartient qu'à lui d'être plus long fans être moins précis. Ecoutons Bossuet:

" Quand vous voyez paffer comme en un inftant devant vos yeux. je ne dis pas les rois & les empereurs, mais les grands empires qui " ont fait trembler tout l'Univers; quand vous " voyez les Affyriens anciens & nouveaux, les " Médes, les Perfes, les Grecs, les Romains fe " préfenter devant vous fucceffivement, & tomber, pour ainfi dire, les uns fur les autres, " ce fracas effroyable vous fait fentir qu'il n'y a " rien de folide parmi les hommes, & que l'inconflance & l'agitation eft le propre partage " des choses humaines. "

" Mais ce qui rendra ce spectacle plus utile & " plus agréable , ce fera la réflexion que vous " plus agréable , ce fera la réflexion que vous " ferez non-feulement sur l'élévation & sur la " chûte des empires; mais encore sur les causes " de leurs progrès , & sur celles de leur déca-" dence. "

3, dence. 3,

3, Car le même Dieu qui a fait l'enchaînement

3, Car le même Dieu qui a fait l'enchaînement

3, de l'Univers , & qui tout-puissant par lui-mè
5, me, a voulu , pour établir l'ordre, que les

5, parties d'un si grand tout dépendissent les unes

5, des autres : ce même Dieu a voulu aussi que

5, le cours des choses humaines eût sa suite & ses

5, proportions : je veux dire, que les hommes &

5, les nations ont eu des qualités proportionnées

5, à l'élévation à laquelle ils étoient destinés, &

7, qu'à la réserve de certains coups extraordinai
7, res, où Dieu vouloit que sa main parût toute

5, seule, il n'est point arrivé de grand change
ment, qui n'ait eu ses causes dans les siecles

7, précédens .,

" Et comme dans toutes les affaires, il y a ce " qui les prépare, ce qui détermine à les entre-" prendre, & ce qui les fait réuffir : la vraie feience de l'histoire est, de remarquer dans , chaque tems les fecrettes dispositions qui ont " préparés les grands changemens, & les con-" jonctures importantes qui les ont fait arriver. " " En effet, il ne fuffit pas de regarder feule-" ment devant ses yeux, c'est-à-dire, de consi-, dérer les grands événemens qui décident tout-, à-coup de la fortune des empires. Qui veut entendre à fond les choses humaines, doit les " reprendre de plus haut; & il lui faut observer les inclinations & les mœurs, ou pour dire ,, tout en un mot, le caractere tant des peuples ", dominans en général, que des princes en par-, ticulier, & enfin de tous les hommes extraor-, dinaires, qui par l'importance du personnage ., ou'ils ont eu à faire dans le monde, ont con-, tribué en bien ou en mal au changement des " états, & à la fortune publique. "

", ctats, & a la fortune publique.",

Il n'y a rien à défirer dans ce paffage: tout y
est conforme à la plus grande liaison des idées,
je n'y vois pas même un mot qu'on puisse re-

trancher ou changer de place.

On pourroit comparer le tableau que Boffuet fait des Egyptiens, avec celui que Fénelon fait des Crétois: mais ces morceaux feroient longs à transcrire. Si vous faites vous-même cette comparaison, vous remarquerez facilement que le ftyle de Bossue a Favantage de la précision & de l'ordre, & que, par conséquent, le tissue est mieux formé.



## CHAPITRE III.

## De la coupe des phrases.

La liaison des idées, si on sait la consulter; doit naturellement varier la coupe des phrases, & les renfermer chacune dans de justes proportions. Les unes feront fimples, les autres compofées, & plufieurs formées de deux membres, de trois ou davantage. La raison en est, que toutes les pensées d'un discours ne fauroient être fusceptibles d'un même nombre d'accessoires. Tantôt les idées pour se lier veulent être construites ensemble, d'autres fois elles ne veulent que se suivre : il suffit de savoir faire ce discernement. Le vrai moven d'écrire d'une maniere obscure c'est de ne faire qu'une phrase où il en faut plusieurs, ou d'en faire plusieurs où il n'en faut qu'une. Si deux idées doivent se modifier, il faut les réunir; si elles ne doivent pas se modifier, il faut les féparer.

Vous voyez que tout le premier membre de la période de Boîluet eft deffiné à modifier l'idée de Dieu; & cela doit être, parce que c'eft comme ordonnateur de l'univers que Dieu a marqué aux choles humaines leur fuite & leurs proportions. L'unique objet de Boîluet eft d'expliquer comment il n'arrive rien, qui n'ait fes caufes dans les fiecles précédens. En raffemblant dans une période toutes les idées qui concourent au

développement de sa pensée, il forme un tout; dont les parties se lient sans se confondre.

Je vais substituer plusieurs phrases à la période de Boffuet; & vous verrez que sa pensée perdra une partie de sa grace & même de sa lumiere.

"Dieu a fait l'enchaînement de l'univers. Tout " puissant par lui-même, il en a établi l'ordre. " Il a voulu que toutes les parties d'un si grand ; tout dépendissent les unes des autres ; ce même " Dieu a déterminé aussi le cours des choses hu-" maines, il en a réglé la fuite & les proporn tions : je veux dire qu'il a donné aux hommes " & aux nations leurs qualités; & qu'il les a proportionnées à l'élévation, à laquelle il les " destinoit ; qu'il n'est point arrivé de grand , changement, qui n'ait eu fes causes dans les " fiecles précédens, & qu'il n'a réfervé que cer-, tains coups extraordinaires, où il vouloit que " fa main parût toute feule. "

Boffuet connoiffoit parfaitement la coupe du style. Quelquefois il va rapidement par une suite de phrases très-courtes: d'autres sois ses périodes font d'une grande page, & elles ne font pas trop longues, parce que tous les membres en font diftincts & fans embarras. Soit qu'il accumule les idées, foit qu'il les sépare, il à toujours le style de la chofe. Il va me fournir un exemple d'une autre espece.

" Les Egyptiens sont les premiers où l'on ait " fû les regles du gouvernement. Cette nation " grave & férieufe, connut d'abord la vraie fin " de la politique qui est de rendre la vie com-,, mode & les peuples heureux. La température , toujours uniforme du pays, y faifoit les esprits

;, folides & constans. Comme la vertu est le sonmement de toute la société, ils l'ont foigneusement cultivée. Leur principale vertu a été la reconnoissance; & la gloire qu'on leur a donnée d'ètre les plus reconnoissans de tous les hommes, fait voir qu'ils étoient les plus sociables.

Ce passage est formé de plusieurs assertions, qui veulent chacune être énoncées séparément : & co seroit leur faire violence que de les réunir dans une seule période. En voici la preuve :

"Les Egyptiens, cette nation grave, sérieuse, la premiere qui ait su les regles du gouvernement, connut d'abord la vraie fin de la politique, qui est de rendre la vie commode & les peuples heureux: si la température toujours uniforme du pays rendoit leur esprit solide & constant, ils se formoient l'ame par le soin qu'ils avoient de cultiver la vertu, qui est le vrai fondement de toute société; & failant leur principale vertu de la reconnoissance, ils ont eu la gloire d'être regardés comme les plus reconnoissans de tous les hommes; ce qui fait y voir qu'ils étoient aussi les plus sociables. "

En lisant cette période, on ne trouve plus la même netteté dans les pensées de Bossinet.

La regle générale pour les périodes, c'est que plusieurs idées ne sauroient se réunir à une idée principale pour former un tout dans une proportion exacte, qu'elles ne produisent naturellement des membres distingués par des repos marqués. Telles sont en genéral les périodes de Bossuer. Vous en trouverez des exemples dans

les passages que j'ai cités. En voici un titre de Racine: c'est Mithridate qui parle.

Ah, pour tenter encor de nouvelles conquêtes, Quand je ne verrois pas des routes toutes prêtes, Quand le fort ennemi m'auroit jetté plus bas, Vaincu, perfécuté, fans fecours, fans états, Errant de mers en mers, & moins roi que pirate, Confervant pour tous biens le nom de Mithridate, Apprenez que fuivi d'un nom fi glorieux, Par tout de l'univers j'attacherois les yeux; Et qu'il n'eft point de rois, s'ils foit dignes de l'être, Qui, fur le trône affis, n'enviaffent peut-être; Au-deffus de leur gloire un naufrage êlevé, Que Rome & quarante ans ont à peine achevé,

Je ne m'arrèterai pas à diftinguer les périodes, fuivant le nombre de leurs membres. La regle est la mème pour toutes: les parties en seront toujours dans de justes proportions, si le principe de la liaison des idées est bien observé.

Mais il' y a des écrivains qui, affectant le flyle périodique, confondent les longues phrafes avec les périodes. Leurs phrafes font d'une longueur infupportable. On croit qu'elles vont finir, & elles recommencent, fans permettre le plus léger repos. Il n'y a ni unité ni proportion, & il faut une application bien foutenue pour n'en rien laisfer échapper. Pélisfon, tout eltimé qu'il ett, va me fournir des exemples: il en est plein.

" Les bleffures étoient plus mortelles pour les " Maures ; car ils fe contentoient de les layer " dans de l'eau de la mer , & difoient par une " maniere de proverbe ou de dit-on de leur , pays, que Dieu qui les leur avoit données, " les leur ôteroit : cela toutefois moins par le mépris que par l'ignorance des remedes; car ils estimoient au dernier point un renégat leur unique chirurgien, à qui, par une politique bizarre, à chaque bleffé de conféquence qui mouroit entre ses mains, ils donnoient un cer-, tain grand nombre de coups de bâton, pour ,, le châtier plus ou moins , fuivant l'importance , du mort ; puis autant de pieces de huit réales. " pour le confoler, & l'exhorter à mieux faire à " l'avenir. "

Ce n'est pas une période que fait Pellisson: ce font plusieurs phrases qu'il ajoute les unes aux autres & qu'il lie mal. Voici une autre exemple

du même écrivain.

, Louis XIV ne pouvoit fouffrit que la Hol-" lande, élevée, pour ainsi dire, dès le berceau, , comme à l'ombre & fous la protection de la " France, foutenue en tant de rencontres par , les deux rois ses prédécesseurs, sauvée frai-, chement par lui-même du plus grand péril qui l'eût jamais menacée, oubliat tant de graces " reçues, à la premiere imagination d'un mal qu'il n'avoit aucun dessein de lui faire, & fans se confier ni à sa bienveillance dont elle avoit tant de preuves, ni à sa parole dont toute l'Europe venoit de reconnoître la fermeté, ne trouvât de fureté pour elle qu'à lui faire des ennemis en tous lieux : sonnant la trompette ,, pour la guerre fous le nom de la paix , & , troublant par avance la tranquillité publique, , qu'elle feignoit de vouloir maintenir , non parce qu'elle eut peut-être véritablement à cour

"Pintérèt commun; mais par une espece de vamité , comme si c'étoit à elle à régler les rois,
ou que fon intérêt seul su l'unique messure des
choses; & que les conquètes les plus étendues
dussent être comptées pour rien, quand elles
tournoient d'un autre côté; mais que tout
fut perdu, aussi-tôt qu'on blessoit en quelque
forte son commerce, ou qu'on gagnoit un
pouce de terre vers ses états. Pellisson.

Il semble plusieurs fois que Pellisson va finir, & cependant il continue toujours. Voilà le défaut où l'on tombe, lorsqu'on veut lier ensemble des phrases qui ne se lient pas naturellement. Il seroit bien mieux de les séparer par des

repos.

Il y a des écrivains qui s'occupent à entremèler les phrases longues & les phrases courtes : mais l'elpir qui s'arrête à ce petit méchanisme, n'est pas capable de se porter sur le fond des chofes. Si on considere que les pensées , qui forment le tissu du discours , n'ont pas chacune le même nombre d'accessors, on jugera que les phrases seront naturellement inégales , toutes les fois qu'on les aura rendues avec les accessoires qui leur sont propres.



## A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

## CHAPITRE XI.

#### Des longueurs.

Dans tout discours, il y a une idée par où l'on doit commencer, une par où l'on doit finir, & d'autres par où l'on doit passer. La ligne est tracée; tout ce qui s'en écarte, est supersul. Or on s'en écarte, en instrant des choses étrangeres, en répétant ce qui a déja été dit, & en s'arrètant sur des détails inutiles. Ces désaus, s'ils sont fréquens, refroidissent le discours, l'énervent, ou même l'obscurcissent. Le lecteur fatigué perd le fil des idées qu'on n'a pas su lui rendre sensibles; il n'entend plus, il ne sent plus, & les plus grandes beautés auroient peine à le tirer de sa léthargie.

On feroit court & précis fi on concevoit bien & dans leur ordre, toutes les penfées qui doiveit développer le fujet qu'on traite. C'eft donc de la maniere de concevoir que naiffent les longueurs du ftyle: vice contre lequel on ne fauroit trop fe précautionner & qu'on n'évitera pas, fi on s'écarte des regles que nous avons tirées du principe de la liaison des idées. Venons à des exemples.

L'Abbé du Bos veut dire que l'imitation ne nous remuc, que parce que les objets imités ne nous auroient remués; mais que l'impression en est moins durable, parce qu'elle est moins fortes Voici comment il expose cette peusée.

Tome II. Art & Ecrire.

" Les peintres & les poetes excitent en nous " les patfions artificielles, en préfentant des imi-" tations d'objets capables d'exciter en nous ,, des passions véritables. Comme l'impression " que ces imitations font fur nous , est du même " genre que l'impression que l'objet imité par le " peintre ou par le poete feroit sur nous : com-, me l'impression que l'imitation fait, n'est diffé-" rente de l'impression que l'objet imité feroit, qu'en ce qu'elle est moins forte, elle doit ex-, citer dans notre ame une passion qui ressemble " à celle que l'objet imité y auroit pu exciter : la copie de l'objet doit, pour ainsi dire, ex-" citer en nous une copie de la passion que l'ob-" jet y auroit excité. Mais comme l'impression ", que l'imitation fait, n'est pas aussi profonde , que l'impression que l'objet même auroit faite... Cette impression superficielle faite par une imi-.. tation, difparoît fans avoir des fuites durables. ., comme en auroit une impression faite par l'ob-

,, jet que le peintre ou le poëte a imité., L'embarras des conftructions de l'abbé du Bois, & fes répétitions prouvent les efforts qu'il fait, pour rendre une pensée qu'il ne conçoit pas nettement. Il est long dans le dessein d'être plus clair,

& il en est plus obscur.

Cet écrivain avoit des connoiffances, du jugement & mème du gout : il est étonnant qu'il no fe foit pas fait un meilleur style. Il mérite d'être lu pour le fond des choses : il sera même utille à ceux qui veulent apprendre à écrire. Il les infertuira par ses fautes, comme un pilote instruit par ses riaufrages. Il fourniroit bien des exemples. Je n'en rapporterai plus que deux.

" La ressemblance des idées que le poëte ou ., le peintre tire de fon génie, avec les idées que , peuvent avoir des hommes qui se trouveroient ,, dans la même situation où le poete place ses personnages, le pathétique des images qu'il a conques avant que de prendre la plume ou le pinceau, font donc le plus grand mérite des poésies, ainsi que le plus grand mérite des tableaux. C'est à l'invention du peintre & du poete; c'est à l'invention des idées & des images propres à nous émouvoir : & qu'il met en œuvre pour exécuter son intention, qu'on distingue le grand artisan du simple manœuvre, qui souvent est plus habile ouvrier que lui " dans l'exécution. Les plus grands vérificateurs , ne font pas les plus grands poètes; comme les " dessinateurs les plus réguliers ne sont pas les , plus grands peintres. ,,

Vous voyez le détour que prend cet écrivain, pour dire qu'en peinture & en poéfie, tout le talent consiste dans le choix des sentimens & des images; & vous sentez la lourdeur de toutes ces distinctions plume & pinceau, tableau & poème,

peintre & poste.

Il étoit facile de dire, que comme la poéfie du flyle confifte dans le choix des idées, la méchanique de la poéfie confifte dans le choix & dans l'arrangement des mots; & que fi l'une cherche les images, l'autre cherche l'harmonie. Cela euté été court, & le dificours de l'abbé du Bois eff bien long. Le voici:

", Comme la poésse du style consiste dans le ", choix & dans l'arrangement des mots, consia, dérés en tant que les signes des idées, la mé" chanique de la poésie consiste dans le choix & ", dans l'arrangement des mots , confidérés en-, tant que de limples fons, auxquels il n'y au-" roit point une fignification attachée. Ainfi " comme la poésie du style regarde les mots du ., côté de leur fignification, qui les rend plus ou " moins propres à réveiller en nous certaines , idées ; la méchanique de la poésie les regarde nuniquement comme des fons plus ou moins , harmonieux, & qui, étant combinés diverse-" ment, composent des phrases dures ou mélo-, dieuses dans la prononciation. Le but que se , propose la poésie du style, est de faire des ima-,, ges, & de plaire à l'imagination. Le but que , la méchanique de la poésie se propose est de " faire des vers harmonieux . & de plaire à , l'oreille...

Les longueurs naissent encore du penchant qu'on a à redire les mêmes choses de plusieurs manieres. Il ne faut ajouter à une pense rendue clairement que les images convenables aux cit-

constances.

Fénelon confeille aux écrivains d'être fimples, & il prend ce moment là pour ne l'être point luimème. Il tourne autour d'une penfée, & il la répete fans la rendre ni plus vive ni plus fenfible. Il s'exprime ains:

3. On ne se contente pas de la simple raison, des graces naïves, du sentiment le plus vif, qui font la perfection réelle. On va un peu au delà du but par amour propre. On ne sait pas être sobre dans la recherche du beau. On jignore l'art de s'arrèter tout court en deçà des ornemens ambitieux. Le mieux auquel on act

pire, fait qu'on gâte le bien, dit un proverbe si italien. On tombe dans le défaut de répandre qui peu trop de fel, & de vouloir donner un sgoût trop relevé à ce qu'on affaisonne. On fait comme ceux qui chargent une étoffe de trop de broderie.

Cette habitude de s'arrêter fur une pensée, fait tomber dans le précieux : occupé à épuiser tous les tours, on la subtilise; & on ne la quitte, que quand on l'a tout-à-fait gâtée.

Lorsqu'on veut émouvoir, on peut & on doir mem multiplier les figures & les images. On peut auffi, dans les ouvrages destinés à éclairer, joindre à un tour simple un tour figuré, propre à répandre la lumiere. Mais il y a des écrivains qui ont de la peine à quitter une pensée, & qui font un volume de ce dont un autre feroit à peine quelques feuillets. C'est le style de l'abbé du Guet.

"Tout le monde , dit-il, est capable de comprendre quelle féroit la félicité d'une nation , où toute la force & toute l'autorité féroient , accordées à la vertu ; où toutes les menaces . & tous les châtimens ne feroient que contre le vice ; dont le prince ne féroit terrible qu'à quiconque feroit le mal , & jamais à ceux qui animent & font le bien , l'épée que Dieu lui a confiée féroit la protection des juftes , & ne , feroit trembler que leurs ennemis ; où la vérité & la clémence s'uniroient ; où la juftice . & la paix fe donneroient un mutuel baifer ; & & où l'on verroit accomplir ce qu'a dit l'Aspotte : la vertu respectée & comblée d'hon P iii

Lang.

" neurs , & le vice humilié & couvert d'igno-

Voilà bien des mots pour répéter une même chofe. Les derniers tours n'ajoutent aux premiers ni lumiere ni image. On voit feulement que l'écrivain s'applaudit d'une fécondité qui ne produit que des fons.

On pourroit dire que la gloire d'une nation éclairée rejaillit fur le fouverain.

Qu'elle s'étend avec les fciences qu'il protège, porte au loin fon nom, fait respecter sa personne parmi les étrangers, lui sounet des cœurs, mème parmi ses ennemis.

Qu'on vient de toutes parts dans un pays, où Pon peut tout apprendre, & qu'on retourne dans fa patrie, pour y parler du mérite du prince & du bonheur du peuple.

Ces réflexions font justes; mais l'abbé du Guet les allonge si fort, que le lecteur satigué peut à peine se rendre compte de ce qu'il a lu.

" La gloire de la nation rejaillit fur le prince 9 qui la conduit : tout ce qu'il y a de lumiere & 9 de fageffe dans fon état , lui devient propre 9 comme faifant partie du bien public qui lui est 9 confié ; & quand il fait connoitre & estimer 9 un tréfor d'un si grand prix, il s'attire l'admi-10 ration & l'amour de toutes les personnes qui 10 aime les lettres & qui sont par conséquent les 10 dispensateurs de la gloire , & de cette espèce 10 d'immortalité que la reconnosifance & Jes ou-11 vrages d'esprit peuvent donner. 9 12 vrages d'esprit peuvent donner. 9 5. Cette gloire n'est pas bornée à ses seuls écats.
5. Elle s'étend aussi loin que les sciences. Elle pénetre où elles ont pénétré. Elle lui soumet,
5. parmi les étrangers, tous ceux qui le regardent comme le protecteur de ce qu'ils aiment.
5. Elle lui conserve parmi les peuples ennemis,
5. un grand nombre de serviteurs zélés, capables, quand ils ont du crédit, de porter leurs
5. citoyens à la paix & de leur inspirer pour le
6. prince, le même respect dont ils sont pénétrés.
6.

" On vient de toutes parts dans un royaume où l'on peut tout apprendre. On y féjourne avec plaifir & avec fruit. On rapporte en différens pays ce qu'on y a vu, les perfonnes favorantes qu'on y a connues, les fecours qu'on y a reçus pour toutes fortes de connoiffances. On parle dans toutes les nations du mérite accompli du prince, de fon difernement, de fon goût exquis pour toutes les belles choses, de la protection qu'il donne aux lettres, de fa bonté pour tous ceux qui fe difitinguent par le favoir, du bonheur du peuple qu'il conduit avec tant de fagesse, & qui devient tous les jours par ses soins plus parfait & plus éclairé.

Ce même écrivain emploie une douzaine de pages pour dire qu'un fouverain doit fe mettre à la place de fes fujets, n'avoir d'autre intérét, & fe regarder comme le pere du peuple. Mais on a bien de la peine à donner fon attention à des discours écrits de la forte. Elle échappe à tout instant, & quand on a fini un volume, il est presque impossible de se rendre compte de

## LIVRE QUATRIEME.

Du caractere du style, suivant les différens genres d'ouvrages.

Le premier livre, Monseigneur, vous a fait connoître ce qui est nécessaire à la netteté des constructions; le second vous a montré comment les tours doivent varier suivant le caractere des pensées; & le troisieme a développé à vos yeux le tissu qui se forme par la suite des idées principales & des idées accessoires: il nous reste à examiner le style par rapport aux disserens genres d'ouvrages.

Vous voyez d'abord que le principe doit être le même. En effet, un difcours ne differe d'une phrase, que comme un grand nombre de pen-fées different d'une feule; & par conséquent, Pon donne un caractere à tout un disours, comme on en donne à une phrase: dans l'un & l'autre cas la chose dépend également de l'ordre des idées & de leurs accessors. Il faut donc connoître en général quel est cet ordre, & quels sont ces accessors nous allons commencer par quelques réslexions sur la méthode.

# CHAPITRE I.

## Considération sur la méthode.

On méprife la méthode, ou on l'exalte. Bien des écrivains regardent les regles comme les entraves du génie. D'autres les croient d'un grand fecours; mais ils les choififient fi maf, & les multiplient fi fort, qu'ils les rendent inutiles ou même nuifibles. Tous ont également tort: ceux-là de blamer la méthode, parce qu'ils n'en connoissent pas de bonne; ceux-ci de là croire nécessaire, lorsqu'ils n'en connoissent que de fort défectueuses.

Un ouvrage fans ordre peut réuffir par les détails, & placer fon auteur parmi les bons écrivains: mais plus d'ordre le rendroit digne de plus de fuccès. Dans les matieres de raifonnement, il est impossible que la lumiere se répande également sur toutes les parties, si la méthode manque; dans les choses d'agrément, il est aumoins certain que tout ce qui n'est pas à sa place, perd de sa beauté.

Mais sans nous arrêter sur toutes ces discussions, définifions la méthode, & sans necessité sera démontrée. Je dis donc que la méthode est l'art de concilier la plus grande clarté & la plus grande précision avec toutes les beautés

dont un sujet est susceptible.

. Il y a des écrivains, qui ne fauroient se renfermer dans leur sujet. Ils se perdent dans des digreffions fans nombre, il ne se retrouvent que pour se répéter: il semble qu'ils croient, par des écarts & par des répétitions, suppléer

à ce qu'ils n'ont pas fu dire.

D'autres changent de ton, fans confulter la nature du fujet qu'ils traitent. Ils se piquent d'être éloquens, lorsqu'ils devrioient se contenter de raisonner. Ils analysent, lorsqu'ils devroient peindre; & leur imagination s'échausse & se retroidit presque toujours mal-à-propos.

Pour ne point s'égarer dans le cours d'un ouvrage, pour dire chaque chose à sa place, & pour l'exprimer convenablement; il est absolument nécessaire d'embrasser son objet d'une vue générale. L'obscurité, lorsqu'elle est rare, peut naitre d'une distraction; mais lorsqu'elle est fréquente, elle vient certainement de la manière confuse dont on faist la matière qu'on traite. On ne juge bien des proportions de chaque partie, que lorsqu'on voit le tout à la fois.

Les poétes & les orateurs ont de bonne heure fenti l'utilité de la méthode. Auffi a-t-elle fait chez cux les progrès les plus rapides. Ils ont en l'avantage d'effayer leurs productions fur tout un peuple, témoins des impreffions qu'ils caufoient, ils ont obfervé ce qui manquoit à leurs

ouvrages.

Les philosophes n'ont pas eu le même secours, regardant comme au-dessous d'eux d'écrire pour la multitude, ils se sont fait long-tens un devoir d'être inintelligibles. Souvent ce n'étoit-la qu'un détour de leur amour propre, ils vouloient se cacher leur ignorance à eux-mêmes, & il leur suffissit de paroitre instruits aux yeux.

du peuple, qui plus fait pour admirer que pour juger, les croyoit volontiers fur leur parole. Les philosophes n'ayant donc pour juges que des disciples qui adoptoient aveuglément leurs opinions, ne devoient pas foupçonner leur méthode d'èrre défectueuse: ils devoient croire aucontraire que quiconque ne les entendoit pas, manquoit d'intelligence. Voilà pourquoi leurs travaux ont produit tant de disputes frivoles, & si peu contribué aux progrès de l'art de rai-

Les premieres poésies n'ont été que des histoires tiffues fans art : beaucoup d'expressions louches, beaucoup d'écarts & des répétitions sans nombre. Des faits aussi mal digérés ne pouvoient pas facilement se conserver dans la mémoire, & l'expérience aprit infensiblement à les dégager & à les présenter avec plus de précision.

Quand on fut mettre de l'ordre dans les faits. on voulut y ajouter des ornemens, & on les chargea de fictions. Pour écrire l'histoire, on écrivit des romans en vers, c'est-à-dire, des poemes.

Depuis que la profe est consacrée à l'histoire, on a en le même penchant pour les fictions. On a donc fait des poemes en prose, c'est-àdire des romans, c'est ainsi que les romans sont nés de l'histoire.

Quand on commença à faire des poëmes, on fentit combien il étoit important d'intéresser. On remarque que l'intérêt augmente à proportion qu'il est moins partagé; & on reconnut combien l'unité d'action est nécessaire. D'autres obfervations découvrirent d'autres règles, & les poëtes; eurent sur la méthode, des idées si exactes, que c'eut été à eux à en donner des le-

cons aux philosophes.

Quoique leurs règles foient le fruit de l'expérience & de la réflexion, quelques écrivains les ont combattues comme si elles n'éctoient que de vieux préjugés. Ils ont cru établir des opinions nouvelles, en renouvellant les erreurs des premiers artistes, & en rappellant les arts à leur premiere grossiéreté.

Ce n'est pas rendre un service aux génies, que de les dégager de l'assujettissement à la méthode : elle est pour eux ce que les loix sont pour

l'homme libre.

Les poémes ne plairont qu'autant qu'on s'écartera moins de ces règles. Si l'on trouve de l'agrément dans les écarts, c'eft que chacum d'eux eft un; & que par conféquent, féparé de l'ouvrage auqueil in etient pas, il a fa beauté. Tous enfemble, ils font un poème où il y a de belles chofes, & ne font pas cependant un beau poème: en effet, fi, defcendant de détails en détails, on ne voyoit l'unité nulle part, l'ouvrage entier ne feroit qu'un chaos. Toutes les parties doivent donc former un feul tout.

Les règles sont les mêmes pour l'éloquence. Mais tandis que l'expérience guidoit les orateurs & les potées qui cultivoient leur art, sans se piquer d'en donner les préceptes, les philosophes écrivoient sur la méthode qu'ils n'avoient pas trouvée, & dont ils croyoient donner les premieres leçons. Ils ont fait des rhétoriques, des poétiques & des logiques. Sans ètre poétes ni prateurs, ils ont conqu les règles de la poétie

& de l'éloquence, parce qu'ils les ont cherchées dans des modèles, où elles étoient en exemple. S'ils avoient en de bonne heure de pareils modeles en philosophie, ils n'auroient pas tardé à connoître l'art de raisonner. C'est parce qu'ils out été privés de ce secours, qu'ils ont mis dans leurs logiques, si peu de choses utiles & tant de sibélité.

La méthode qui apprend à faire un tout, est commune à tous les genres. Elle est sur-tout nécessaire dans les ouvrages de raisonmement, car l'attention diminue à proportion qu'on la partage, & l'esprit ne faisit plus rien, lorsqu'il est distrait par un trop grand nombre d'objets.

Or , Punité d'adion dans les ouvrages faits pour intéreffer , & Punité d'objet dans les ouvrages faits pour inffruire, demandent également que toutes les parties foient entr'elles dans des proportions exactes , & que fubordonnées les unes aux autres, elles fe rapportent toutes à une même fin. Par-là , l'unité nous ramêne au principe de la plus grande haifon des idées ; elle en dépend. En effet, cette liaifon étant trouvée, le commencement , la fin & les parties intermédiaires font déterminées : tout ce qui altere les proportions , est élagué ; & on ne peut plus rien retrancher , ni déplacer , sans nuire à la lumière ou à l'aerément.

Pour découvrir cette liaifon, il faut fixer fon objet, jufqu'à ce qu'on puisse en déterminer les principales parties, & tout comprendre dans la divisson générale. Il faut éviter les divisions purement arbitraires, & même les divisions pré-liminaires où l'on décompose un objet dans tou-

tes fes parties; l'esprit du lecteur se fatigueroit des l'entrée de l'ouvrage; les choses qu'il lui feroit le plus essentiel de retenir, lui échapperoient; & les précautions que l'auteur auroit prises pour se faire entendre, le rendroient souvent inintelligible. Commencer par des divisous sans nombre, pour affecter beaucoup de méthode, c'est ségarer dans un labyrinte obscur, pour arriver à la lumiere: la méthode ne s'annonce jamais moins, que lorsqu'il y en a davantage.

Le début d'un ouvrage ne fauroit donc être trop fimple, ni trop dégagé de tout ce qui peut

fouffrir quelque difficulté.

La divition générale étant faite, on doit chercher l'ordre où les parties contribuent davantage à le prèter mutuellement de la lumiere & de l'agrément. Par-là tout fera dans la plus gran-

de liaison.

Enfuite chaque partie veut être considérée en particulier, & subdivisse autant de sois qu'elle renserme d'objets, qui peuvent faire chacun un petit tout. Rien ne doit entrer dans ces subdivissions, qui puisse en altérer l'unité, & les parties ne connoillent d'autre ordre que celui qui est indiqué par la gradation la plus sensible. Dans les ouvrages faits pour intéresser, c'est la gradation de sentiment; dans les autres, c'est la gradation de lumiere.

Mais afin de se conduire surement, il saut favoir chossir parmi les idées, qui se présentent: le choix est nécessaire pour ne rien adopter, qui ne contribue à la plus grande liaison.

Tout ce qui n'est pas lié au sujet qu'on traite,

doit être rejetté : les choses mêmes qui ont aves lui quelque liaifon, ne méritent pas toujours qu'on en fasse usage. Ce droit n'appartient qu'à ce qui peut le lier plus sensiblement à la fin qu'on se propose.

Le fujet & la fin, voilà donc les deux points

de vue qui doivent nous régler.

Ainsi quand une idée se présente, nous avons à confidérer; si étant liée à notre sujet, elle le développe relativement à la fin pour laquelle nous le traitons; & si elle nous conduit par le chemin le plus court.

En prenant notre sujet pour seul point fixe, nous pouvons nous étendre indifféremment de tous côtés. Alors plus nous nous écartons, moins les détails où notre esprit s'égare, ont de rapport entr'eux : nous ne favons plus où nous arrêter, & nous paroissons entreprendre plufieurs ouvrages, fans en achever aucun.

Mais lorfqu'on a pour fecond point fixe, une fin bien déterminée, la route est tracée: chaque pas contribue à un plus grand développement : & l'on arrive à la conclusion sans avoir fait

d'écarts.

Si l'ouvrage entier a un fujet, & une fin, chaque chapitre a également l'un & l'autre, chaque article, chaque phrase. Il faut donc tenir la même conduite dans les détails. Par-là, l'ouvrage fera un dans son tout, un dans chaque partie, & tout y sera dans la plus grande liaifon possible.

En se conformant au principe de la plus grande liaison, un ouvrage sera donc réduit au plus petit nombre de chapitres, les chapitres au plus petic

petit nombre d'articles, les articles au plus petit nombre de phrases, & les phrases au plus petit nombre de mots.

Dans la nature tous les objets sont liés, pour ne former qu'un seul tout. C'est pourquoi il nous est si naturel de passer légérement des uns aux autres. Nous fommes, jusques dans nos plus grands écarts, toujours conduits par quelque forte de liaifon. Il faut donc continuellement veiller fur nous pour ne pas fortir du fujet que nous avons choiff. Il y faut donner d'autant plus d'attention , que , toujours en combat avec nous-mêmes pour nous prescrire des limites & pour les franchir, nous nous croyons fur le moindre prétexte autorifés dans nos plus grands écarts. Il semble souvent que nous soyons plus curieux de montrer que nous favons beaucoup de choses, que de faire voir que nous favons bien celles que nous traitons.

Les digreffions ne sont permises, que lorf-quel nous ecrivons, de quoi le présenter avec tous les avantages qu'on y desire. Alors nous cherchons ailleurs ce qu'il ne sournit pas; mais c'est dans la vue d'y revenir bientot, & dans l'espérance d'y répandre plus de lumiere, ou plus d'agrément. Les digrefions, les épisodes ne doivent donc jamais faire oublier le sujet principal; il faut qu'elles aient en lui leur commencement, leur fin, & qu'elles y ramenent sans cesse. Un bon écrivain est comme un voyageur, qui a la prudence de ne s'écarter de sa route, que pour y rentter

Tome II. Art d'Ecrire.

avec des commodités propres à la lui faire continuer plus heureusement.

Vous vous familiariferez, Monfeigneur, avec ces vues générales, lorsque dans nos lectures nous en ferons l'application aux meilleurs écrivains. Il n'est pas encore tems de vous donner des exemples: ils ne feroient pas à votre portée; & il suffira pour le préfent que vous considériez un grand ouvrage comme un discours de peu de phrases: car la méthode est la même pour l'un & pour l'autre.

On peut travailler aux différentes parties d'un ouvrage, fuivant l'ordre dans lequel on les a diffribuées; & on peut auffi, lorfque le plan est bien arrèté, passer indifféremment du commencement à la fin ou au milieu, & au lieu de s'assurgiettir à aucun ordre, ne consulter que l'attrait, qui fait saiss le moment, où l'on est, plus propre à traiter une partie qu'une autre.

Il y a dans cette conduite une maniere libre qui reffemble au défordre fans en être un. Elle délaffe l'efprit en lui préfentant des objets tou-jours différens, & elle lui laiffe la liberté de fe livrer à toute fa vivacité. Cependant la fibordination des parties fixe des points de vue, qui préviennent ou corrigent les écarts, & qui ramenent fans ceffe à l'objet principal. On doit mettre son adresse à régler l'esprit, sans lui ôter la liberté. Quelque ordre que les gens à talent mettent dans leurs ouvrages, il est rare qu'ils s'y assiptifier lorsqu'ils travaillent.

Il nous reste à traiter des différens genres d'ouvrages. Or, il y en a trois en général; le

didactique, la narration, les descriptions: car on raisonne, on narre, ou l'on décrit.

Dans le didactique on pose des questions & on les discute: dans la narration on expose des faits vrais ou imaginés, ce qui comprend l'histoire, le roman & le poeme: dans les descriptions on peint ce qu'on voit ou ce qu'on sent sevent appartient plus particuliérement à l'Orateur & au poète. Nous allons considérer le style sous ces différens égards.



## CHAPITRE II.

de la constitución de la constit

## Du genre Didactique.

IL y a des écrivains qui ne fauroient entrer en matiere, fans arrèter le lecteur sur des notions préliminaires qu'ils difent ablolument nécessaires à l'intelligence du sujet qu'ils traitent. C'est une espece de dictionnaire qu'ils mettent à la tète de leurs ouvrages. Ils emploient des mots savans pour exprimer les choses les plus communes, ils changent la signification des termes les plus usités; en forte que plusieurs traites sur un même sujet, écrits dans une même langue, ne paroissent que la traduction les uns des autres, & ne disserent que par la variété des idiomes.

Chaque art, chaque [cience a des termes qui lui font propres: mais on les a fouvent trop multipliés. Il est ridicule d'avoir recours à une langue [avante pour des idées, qui ont des noms dans une langue vulgaire: c'est opposer un obdtacle aux progrès des connoissances, & vouloir persuader qu'on sait beaucoup, quand on sait des mots.

Il est encore fort inutile de ramasser à la tête d'un ouvrage les termes propres au sujet que Pon traite: il sera toujours tems de les expliquer, quand on sera dans la nécessité de les employer. Alors l'application en rendra la fignification plus fensible, & les gravera plus profondément dans la mémoire.

Si on abuse des mots, on abuse aussi des définitions. Un défaut où l'on tombe, c'est de les offrir au lecteur dans un moment où il ne peut pas encore les comprendre. A la vérité, l'explication suit de près; mais pourquoi commencer par dire une chose qui ne sera pas entendue? Ne seroit - il pas mieux de présenter les idées dans l'ordre où elles s'expliqueroient d'ellesmèmes? Cet abus vient de ce qu'on prend les définitions pour les principes de ce qu'on va dire, & on devroit plutôt les prendre pour le précis de ce qu'on a dit. Il faut que les analyles en préparent l'intelligence. C'est alors qu'elles répandront du jour, & que propres à rappeller en peu de mots toutes les propriétés d'une chose, elles prépareront à de nouvelles recherches, & faciliteront de nouvelles analyses.

Mais il ne faut pas se faire une soi de tout définir. Il y a des choses qui sont claires par elles-mèmes, parce que ce sont des impressions qui sont connues par sentiment: il y en a aucontraire qui sont obscures, qui se consondere entr'elles, & ou il est impossible de démèler des qualités par où elles puissent se distinguer. Il ne faut définir ni les unes ni les autres.

Au nombre des premieres font la lumiere, le fon, la faveur, & en général toutes les affections que l'ame reçoit par les fens, & qu'elle conferve telles qu'elle les reçoit. Toutes ces chofes ne peuvent être connues que par le fentiment, que produit l'action des objets fur nos organes. Dire que la lumiere, le fon, &c. esf Q iii

une matiere plus ou moins subtile, dont les parties ont telle figure, tel mouvement, ce n'est pas définir ce que nous sentons, c'est en donner la cause physique, & cette explication est même bien impartaite.

Lorsqu'un fentiment est composé de plusseurs affections, il peut se définir, c'est-à-dire, qu'on peut faire l'analyse des différentes affections dont il est formé: c'est pourquoi les opérations de l'esprit & les passons de l'ame sont susceptibles

de définitions.

Si nous considérons les choses par les côtés par où elles different davantage, nous les distribuons en disserent davantage, nous les définissons par les propriétés qui les dissinguent. Alors la loi que nous devons faire, c'est demettre de l'ordre dans nos idées, pour nous les rappeler plus facilement. Il faut se tenir en garde contre le préjugé où l'on est communément, que les définitions dévoilent la nature des cho-ses. Il seroit dangereux de s'y méprendre. Les erreurs des physiciens en sont une preuve sensible. Ce n'est que dans les mathématiques, dans la morale & dans la métaphysique, que les définitions peuvent rensermer la nature des choses, c'est-à-dire, de quelques notions abstraites.

Quand nous confidérons les différentes effeces que nous avons définies, nous voyons comment elles se diffinguent plus ou moins. Lorsqu'elles font plus générales, il y a moins de rapports entrelles, moins de chose communes. Lorsqu'elles les font moins, il y a plus de rapports, plus de chose communes. Ains les notions d'esprit & de corps sont très-diffincées; celles d'animal & de corps sont très-diffincées; celles d'animal & de

plante le font encore; mais il y a tel espece de l'animal & telle espece de plante qui se distinguent si peu, que les naturalistes s'y trompent, & c'est alors qu'il faut sur-tout le méfier des définitions. Pour faire des classes qui marquent exactement la différence de chaque espece, il faudroit diviser, & fubdivifer jufqu'à ce qu'on fût parvenu à diftinguer autant d'especes que d'individus. Mais nos connoissances ne peuvent pas s'étendre jusqueslà; & si, par des divisions renfermées dans de justes bornes, on met de l'ordre dans les idées; on brouille tout , lorsqu'on veut trop diviser. Il m'eût, par exemple, été aifé de multiplier à l'infini les especes de figure, je n'aurois eu qu'à copier les grammairiens & les rétheurs : mais je n'aurois pas fait assez de subdivisions pour épuiser la matiere, & j'en aurois trop fait pour l'intelligence de mon fystème.

Les préfaces sont une autre source d'abus. C'estlà que se déploie l'ostentation d'un auteur qui exagere quelquefois ridiculement le prix des fujets qu'il traite. Il est très-raisonnable de faire voir le point où ceux qui ont écrit avant nous, ont laissé une science, sur laquelle nous croyons pouvoir répandre de nouvelles lumieres. Mais parler de fes travaux, de fes veilles, des obstacles qu'on a eus à surmonter, faire part au public de toutes les idées qu'on a eues; non content d'une premiere préface, en ajouter encore à chaque livre, à chaque chapitre; donner l'histoire de toutes les tentatives qui ont été faites fans succès; indiquer fur chaque question plusieurs moyens de la réfoudre, lorfqu'il n'y en a qu'un dont on veuille, & dont on puisse faire usage ; c'est l'art de grossir un livre pour ennuyer son lecteur. Si l'on retranchoit de ces ouvrages tout ce qui est inutile, il ne restleroit presque rien. On diroit que ces auteurs n'ont voulu faire que la préface des sujets qu'ils se proposient de traiter : ils finissent, & ils ont oublié de résoudre les questions qu'ils avoient agitées.

Après avoir élagué les préfaces, les définitions inutiles, les mots dont on peut fe paffer, & mis les définitions à leur place & dans leur jour, il faut penfer aux détails du ftyle: car il y a des obferva-

tions particulieres au genre didactique.

Le principe de la plus grande liaison des idées, doit être ici considéré par rapport à la capacité de l'esprit. En effet, moins les idées sont familières, moins l'esprit en peut embrasser à la fois. Ce ne fera donc pas assez de ne faire entrer dans une phra-fe, que les idées qui peuvent naturellement s'y construire : il faudra encore examiner jusqu'à quel point elles doivent être étrangeres au lecteur. Plus elles lui seront difficiles à sassir, moins on doit en faire enttre dans une même phrasse. En suivant cette règle, onne s'écartera pas du principe de la plus grande liaison, mais on l'observera d'une maniere plus couvenable.

Le flyle des ouvrages didactiques demande donc qu'ordinairement les phrases en foient courtes. Il veut encore qu'il y ait entr'elles une gradation sensible. Il n'aime point les passages brusques, à moins que les idées intermédiaires ne se suppléent facilement; & il rejette les transitions, lorsqu'eles ne semblent faites que pour rapprocher des choses, qui ne doivent pas naturellement se suiter. Il ne connoit qu'une manière de lier les idées;

c'est de les mettre chacune à leur place. Par-là, il évite les longueurs & les redites, & il atteint à la

plus grande précision.

Il est vrai que cette précision présentera quelquesois les choses si rapidement qu'elles échapperont aux lecteurs qui ne lisent pas avec affez de résexion. Mais si on vouloit se mettre à leur portée, on seroit distus à l'excès, & on le feroit souvent en pure perte. Un écrivain qui tend à la perfection, se contente d'être entendu de ceux qui favent lire. Il viendra un tems où personne n'ofera lui faire le reproche d'obscurité.

Ce u'eft pas affèz que les penfées foient préfentées dans tout leur jour, il eft nécessire que des exemples les rendent plus fentibles. Mais il faux qu'il n'y en ait point trop pour les lecteurs instruits & qu'il y en ait affez pour les autres. Ceux qui à la lumiere joindront l'agrément, feront tres-propres à cet effet; car on craindra moins de les prodiguer. Tout consiste à puiser dans de bonnes sources. J'ajouterai encore que si un exemple est nécessirie pour faire entendre une pensée, ce n'est pas par la pensée qu'il faut commencer, comme on fait communément, c'est par l'exemple.

L'infruction eft seche, quand elle n'eft pas ornée. Un écrivain doit imiter la nature qui donne de l'agrément à tout ce qu'elle veut nous rendre utile. Elle n'eût rien fait pour, notre conservation, si les s'ensations qui nous instruisent, n'eussent pas été agréables. Tracez-vous done une route à travers les plus beaux paysages; que ce que l'architecture a de plus beau, y forme mille points de vue; en un mot, empruntez des arts & de la nature tout ce qui est propre à embellir la vérité. Cependant prenez garde de ne pas l'obscurcir: elle veut être ornée; mais elle ne veut rien qui la cache. Le voile le plus léger l'embarrasse.

On ne sauroit donc trop étudier son sujet. D'abord il le faut dépouiller de tout ce qui lui elt étranger, ensuite le considérer par rapport à la fin qu'on se propose, & n'employer pour l'embellir & pour le développer, que des idées qui se

lient également à ces deux points fixes.

Dans les détails du ftyle, il faut, parmi les tours qui se conforment à la plus grande liaison des idées, choisir ceux qui expriment l'intérét qu'il est raisonnable de prendre aux vérités qu'on enfeigne. Le thyle seroit ridicule, si les expressions marquoient un intérêt trop grand: il seroit froid, si elles n'en marquoient aucun. Quoique le propre du philosophe soit de voir; il n'est pas condamné à être privé de sentiment; & on s'intéresse qu'il traite, s'il ne paroir pas s'y intéresse lui-mème.

Il observera tout ce que nous avons dit dans le premier livre sur les constructions, & dans le second sur les disservers especes de tours; & il employera des figures, moins pour donner de l'agrément à son style, que pour répandre une plus

grande lumiere.





## CHAPITRE III.

#### De la narration.

LES préceptes font ici les mêmes. Toute narration a un objet, & dés-lors les circonftances & les ornemens font déterminés, ainfi que les tours propres à infpirer l'intérêt qu'elle mérite.

Ĉe qu'il y a de particulier à l'hiftoire, c'eft qte la nécessité de rapporter des faits qui sont arrivés en même tems, ne permet pas de se passer de transitions. Mais les transitions ne doivent pas ètre des morceaux appliqués uniquement pour passer d'un fait à un autre: il faut les tirer du sond du sijet. Elles doivent exprimer les rapports qui sont entre toutes les parties, & les lier par ce qu'elles ont de commun, ou par les oppositions qu'on remarque entr'elles: époques, causes, effets, circonstances, &c.

Ce qui rend l'hiftoire difficile à écrire, c'est la multitude des choses dont elle fait son objet & le grand nombre de connoissances nécessaires pour les traiter: religion, législation, gouvernement, droit public, politique, usages, mœurs, arts, sciences, commerce. C'est relativement à tous ces objets que les faits doivent être choisis & détaillés, & on doit négliger tout ce qui ne sert point à les faire connoitre.

Celui qui entreprend d'écrire l'histoire d'un peuple, est libre de ne pas l'embrasser dans toutes les parties. Mais quoiqu'il se borne à quelquesunes, il faut qu'il ait étudié les autres: il faut furtout qu'il connoisse le gouvernement, auquel tout le reste est en quelque sorte subordonné. Car le gouvernement havorise les progrès de chaque chose, ouy met obstacle. Mais lui-même dépend du climat, & de mille insuences étrangéres, morales & physiques. Il faut donc le considérer sous ce point de vue.

Ši le gouvernement influe fur les mœurs, les mœurs influent fur le gouvernement. Quel que foit donc l'objet qu'un hitforien se propose, il doit encore connoître les mœurs. S'il les ignore, il n'aura pas derègle assez certaine pour le choix des faits, ou du moins il ne les développera qu'imparfaitement.

Il feroit à fouhaiter que chaque hiftorien écrivit fur les choses qu'il fait le mieux, & dont il est capable de faire connoitre les commencemens, les progrès & la décadence. L'un s'appliqueroit à donner la connoissance des loix, l'autre du commerce, le troisseme de l'art militaire; & ainsi du reste.

Il est vrai, & je viens de le dire, qu'aucune de ces parties ne pourroit être bien traitée par celui qui ignoreroit tout-à-lait les autres: mais si on n'a pas asse c'atudié le gouvernement, les loix, la politique, pour en faire des tableaux bien détaillés, on pourra du moins les connoître asse pour écrire, par exemple, l'histoire militaire.

Par-là, on auroit du même peuple plusieurs histoires également curieuses, & toutes propresà instruire chaque citoyen suivant son état.

En général, Monseigneur, on ne peut bien écrire que sur les matieres qu'on a approfondies. En effet, comment traiter un fujet, si on ne le connoit pas affez pour déterminer l'objet qu'on se propose ? Si on ne voit pas, par où on doit commencer, par où on doit finir, & par où on doit passer, n'est-ce pas-là ce qui doit déterminer jusqu'aux accessoires, dont il faut accompagner chaque pensée ?

Le ftyle de l'histoire doit êtrerapide dans les récits, précis dans les réflexions, grand & fort dans les descriptions & dans les tableaux. L'ordre doit régner par-tour, & les transitions ne sauroient

être trop simples.

La rapidité des récits veut que les phrases soient courtes, & qu'on élague tous les détails inutiles à l'objet qu'on a en vue.

La précision des réflexions consiste dans des maximes, qui sont les résultats d'un grand nom-

bre d'observations.

Le style périodique convient particuliérement aux descriptions; car celui qui décrit peut rassembler plus d'idées que celui qui marre ou qui raisonne: & même il le doit. Une description est le tableau de plusseurs choses qui sont réunies, & qui

ne font qu'un tout.

C'est d'après les faits qu'il faut peindre un homme, & non d'après l'imagination : car les portraits ne sont intéressans, qu'autant qu'ils sont vrais. La touche en doit être forte, les couleurs bien fondues. Un pinceau maniété fait des peintures froides: il s'appélantit sur des détails inutiles, & il dégrossit à peine les principaux traits. Il y a des écrivains qui ressemblent à des peintres, qui sont la sur une coëffure, une draperie, tout, excepté la figure.

If faut un grand fond de jugement pour bien faire un portrait, & la plupart de ceux qui fe piquent d'exceller en ce genre, ont tout au plus ce qu'on appelle par abus esprit. Ils courent après les antitheles, ils s'epuisent pour trouver des distinctions fines, ils ne songent qu'à faire de jolies phrafes, & la ressemblance est la seule chose dont ils

ne font pas occupés.

Les loix font les mêmes pour les ouvrages d'invention, tels que les romans: car foit que vous imaginiez les faits, foit que vous les preniez dans l'hitfoire, c'est toujours à l'objet que vous vous proposez, à marquer les détails dans lesquels vous devez entrer , à mettre chaque chose à sa place, à donner à chacune l'expression convenable, en un mot, à faire un ensemble dont toutes les parties soient bien proportionnées. La feule différence qu'il y ait entre celui qui écrit l'histoire & celui qui écrit des romans, c'est que le premier peint les caracteres d'après les faits, & que le second imagine les faits d'après les caracteres supposés.

Voilà les principes généraux : nous aurons plus

d'une fois occasion de les expliquer.





# CHAPITRE IV.

## De l'éloquence.

Les peintres ont deux manieres d'exécuter un tableau deltiné à être vu de loin. Quoiqu'ils s'accordent tous à donner aux figures une grandeur au-deffus du naturel, les uns les finiflent avec plus de détail; les autres ne font, pour ainfi-dire, que les dégroffir, affurés que l'air qui les fépare du fpectareur, achevera leur ouvrage. Vues de près, les formes font monttrueufes, les couleurs font discordantes: à mesure qu'on s'éloigne, tout s'arrondit, tout s'adoucit: les objets sont colorés & terminés comme ils doivent l'être.

Or, un difcours oratoire est un tableau vu dans l'éloignement. L'expression doit donc en être un peu exagérée, ainsi que l'action qui l'accompagne. L'une & l'autre s'affoiblissent en venant jusqu'à

nous.

L'orateur peut même négliger la correction. Si les traits propres à nous remuer ne font pas oublés, s'ils font chacun à leur place, nous ne nous appercevrons ni des liaisons trop prononcées ni des passinges trop brusques, & son ouvrage nous paroitra achevé. Mais il faut qu'il se fouvienne que se discours ne sont faits que pour être déclamés. Ils seroient trop près de nous, si nous les lisions: nous n'y verrions que des masses informes, & nous serions choqués d'y trouver si peu d'accord.

Celui qui destine ses ouvrages à l'impression doit donc les corriger avec soin; mais qu'il prenne garde de les assoiblir ou d'en altérer le caractere.

Quand je lis en titre, fermon, oraison funebre, &c. je me mets naturellement à la place de l'auditeur, & je m'attends à trouver le flyle d'un orateur qui m'adresse la parole. C'est une illusion à laquelle le ton de tout le discours doit m'entretenir. Il saut donc que les traits, dessinés avec force, soient toujours un peu au-dessus du naturel. Mon imagination sera portée à les placer à un certain éloignement, & je les verrai dans leur véritable grandeur.

Avant même de parler, l'orateur doit émouvoir. L'action est la principale partie, elle nous prépare aux fentimens dont il veut vous pénétrer; elle frappe les premiers coups, & le discours qu'elle.

accompagne encore, acheve l'impression.

Un orateur fans action n'est qu'un beau discoureur: nous pouvons cueillir les seurs qu'il seme, nous ne pouvons pas ètre émus. Mais aussi une action véhémente seroit ridicule, si le discours n'y répondoit pas. Ces deux langages n'ayant qu'un objet; doivent y contribuer également: il faut qu'il y ait entr'eux la plus grande harmonie.

L'orateur doit donc avoir une touche plus forte & plus grande, lorsque son caractere le porte à déclamer avec beaucoup d'action. Ses images so cont plus exagérées, les contours seront dessines plus rudement, & toutes les parties feront unies par des liens plus groffiers. La composition néanmoins n'aura rien de choquant pour l'auditeur, parce que tout y sera d'accord.

Il n'en fera pas de même aux yeux du lecteur. Quoique Quoique le feul titre de fermon ou d'oracjón fonebre mette en quelque forte fous les yeux l'action de celui qui déclamoit: cependant fi cette action étoit forte & véhémente, il n'elt pas naturel que l'inagination s'en préfènte toute la force & toute la véhémence. Elle ne placera donc pas les objets dans l'éloignement, d'où ils devroient être apperçus. Voilà pourquoi les figures, qui ne paroillent pas exagérées à l'auditeur, pourroient le paroitre au lecteur. Il faut donc que l'orateur qui fe fait iniprimer, diminue les figures, adoucifie les contours, & prononce moins les liaifons. Mais quelle règle fe fera-t-il?

Les peintres en pareil cas ont un avantage. Ils connoillent les rapports de la diminution des grandeurs aux distances : ils n'ont en quelque forte qu'à prendre le compas; & l'éloignement étant donné, ils favent la grandeur qu'ils doivent donner à chaque figure. S'ils ignoroient tout-à-fait l'optique, ils feroient privés d'un grand fecours: mais le coup d'œil que l'expérience leur donneroit, fuffiroit peut-ètre pour conduire leur pinceau.

C'est aussi l'expérience qui doit éclairer l'orateur, lorsqu'il veut se faire imprimer. S'il se met à la place des lecteurs, & s'il se lit de sang froid, le sentiment lui apprendra comment il doit remanier ses compositions. Celles qui seront fort susceptibles d'action, il les retouchera davantage, il se contentera de donner de la correction auxautres. Il n'y a pas d'autres règles à suivre.

Les Anciens, nos maîtres en éloquence, met-

Tome II. Art d'Ecrire.

toient une grande différence entre les difcours faits pour être prononcés, & les difcours faits pour être lus. Ceft Ariflote qui le remarque; & il ajoute que les premiers paroiflent plats, quand on les lit, & les autres fecs, quand on les récite. Cela devoit être, parce que l'accord étoit détruit.

Chez les Grecs & chez les Romains, l'éloquence n'étoit pas renfermée dans les objets dont elle s'occupe aujourd'hui, & en conséquence, elle avoit un caractere que nous n'avons pas pu lui conferver. Elle ne parloit pas à une populace ignorante : elle traitoit des affaires du gouvernement devant un peuple qui avoit part a la souveraineté. L'orateur, monté dans la tribune, trouvoit les esprits préparés par les circonstances. Il pouvoit, fans proférer un mot, émouvoir par fa feule attitude; & tout, jusqu'au silence qui régnoit, contribuoit à l'éloquence de son action. On juge quels devoient être alors ses discours, pour entretenir & pour augmenter la premiere impression qu'il avoit faite; & on voit combien ils devoient perdre, lorsqu'ils n'étoient plus dans sa bouche.

Les Anciens penfoient que l'éloquence emprunte toute fa force de l'action. L'action, feloneux, eft la principale partie de l'orateur, elle eft prefque la feule nécessaire. En effet, quand on parle comm'eux devant une multitude, que divers intérèts agitent, il ne faut qu'émouvoir. Quelque inftruite qu'on la suppose, elle ne raisonne pas , ou du moins elle ne raisonne pas de fang froid; & pour la conduire, il suffit de paroitre devant elle avec les passions qui la remuent. L'action est également nécessaire à l'éloquence chrétienne, lorsque l'orateur se trouve dans ces tems malheureux, où le zèle d'une part & le fanatisme de l'autre, anime les partis.

Mais lorsque tout est tranquille, & qu'on nevient les écouter que par devoir ou par curiosté, les grands mouvemens paroitroient des convulsions. Aussi nos meilleurs orateurs ne se les permettent pas; ils se bornent presque à l'éloquence du discours; & parce que cette éloquence n'est pas à la portée de la multitude, ils ne parlent qu'à la partie la plus éclairée de leur auditoire, c'est-àdire, à des hommes qui blàmeroient une action forte & véhémente, parce que l'usage du monde la leur interdit à eux-mèmes.

Voilà pourquoi nous n'adoptons pas les idées que les Anciens se failoient de l'éloquence. Bien loin de croire que l'action en foit la principale partie ; à peine la jugeons-nous nécessaire, & nous admirons des orateurs qui n'en ont pas.

La plupart de nos orateurs pourroient imprimer leurs difcours à-peu-près tels qu'ils les ont récités. Mais fi le difcours le plus éloquent eft celui qui veut être accompagné de plus d'action, il eft certain qu'il doit être écrit avec quelque diffèrence, fuivant qu'il eft fait pour être prononcé ou pour être lu.

L'orateur doit connoître à fond la matiere qu'il veut traiter, l'intérêt qu'y prennent ceux devant qu'il parle, leur caractère & toutes les circonstances qui ont quelque rapport à la fituation où ils fe trouvent, & au sujet qu'il traite. Voilà ce qui R ii doit tracer le plan de son discours, & déterminer le choix des expressions propres à persuader & à émouvoir. Tour-à-tour il raisonnera: mais il ne perdra jamais de vue la fin qu'il se propose, ni les hommes qu'il veut persuader. C'est par-là qu'il liera parfaitement toutes ses idées, & qu'il obfervera jusques dans le détail des phrases, les loix dont les livres précédens ont montré la nécessité.



marine the marine and the same of the same

## CHAPITRE V.

Observations sur le style poëtique, & par occasion, sur ce qui détermine le caractère propre à chaque genre de style (\*).

En quoi la poësse différe-t-elle de la prose? Cette question, disfficile à résoudre, en sera nattre plusieurs autres qui ne le seront gueres moins; il n'y en a pas d'austi compliquée. Si nous considerions la poesse & la prose d'une maniere générale, la comparaison que nous en ferions, ne nous donneroit que des résultats bien vagues, & si considérant dans chacune les genres différens, nous voulions comparer genre à genre, il faudroit saire des analytes sans fin. Bornons-nous à quelques observations.

Nous avons vu que le ftyle doit varier suivant les sujets qu'on traite. Donc autant la possie aura de sujets a traiter, autant elle aura de styles dis-

férens.

Donc encore elle aura un ftyle à elle, toutes les fois que les fujets ne feront qu'à elle. Mais fon ftyle fèra-t-il, au méchanifine près, le même que celui de la profe, toutes les fois qu'elle traitera les mêmes fujets?

<sup>(\*)</sup> Ce chapitre, tel qu'il est, n'auroit pas été à la portée du prince dans le tems que je lui ai fait tire l'Art d'errire, Aussi n'a-t-il été fait que longtems après.

R iii

Il faut confidérer, si, en traitant les mêmes sujets, la poesse & la prose se font chacune une fin particuliere, où si toutes deux elles ont la même. Dans le premier cas, autant de fins différentes,

autant de styles différens.

La fin de tout écrivain est d'instruire ou de plaire ; ou de plaire & d'instruire tout-à-la fois. Il plait en parlant aux sens, en frappant l'imagination, en remuant les passions: il instruit en donnant des connoissances, en dissipant des préjugés, en détruissant des erreurs, en combattant des vices & des ridicules.

Ces deux fins, quoique différentes, ne s'excluent pas. Cependant, loríqu'on a l'une & l'autre, on peut paroître n'avoir que l'une des deux; on peut afficher qu'on ne veut que plaire, & néanmoins chercher encore à inftruire; on peut afficher qu'on ne veut qu'inftruire, & néanmoins

chercher encore à plaire.

Telle est donc en général la différence qu'on peut remarquer entre le poète & le profateur: c'est que le premier affiche qu'il veut plaire, & s'il instruit, il paroit cacher qu'il en ait le projet; le seond au contraire affiche qu'il veut instruire, & s'il plait, il ne paroit pas en avoir formé le dessein.

Les genres tendent toujours à fe confondre. Envain nous les écartons pour les diffinguer, ils fe rapprochent bientôt; & auffi-tôt qu'ils fe touchent, nous n'appercevons plus entr'eux les limites que nous avons tracées. Quelquefois le poête, empiétant fur le profateur, paroit afficher qu'il ne veut qu'inftruire, quelquefois auffi le profateur, empiétant fur le poéte, paroit afficher qu'il ne veut que plaire, ils peuvent donc, en traitant les mêmes sujets, avoir encore la même sin.

Alors le ffyle de l'un rentre dans le ftyle de l'autre, & il eft difficile de bien déterminer en quoi ils different. Cependant il doit y avoir encore quelque différence. En effet, si le méchanisme du vers annonce plus d'art, il faut, pour que tout soit d'accord, qu'il y ait aussi plus d'art dans le choix des expressions.

Il y a donc trois choses à considérer dans le flyle: le sujet qu'on traite, la fin qu'on se propose, & l'art avec lequel on s'exprime. Les deux premieres peuvent être absolument les mêmes pour le poète & pour le profateur, il n'en est pas ainsi de la derniere. Elle est commune à l'un & à l'autre; mais elle ne l'est pas dans le même degré: le poète doit écrire avec plus d'art.

Si, par conféquent, la poéfie a, comme la profe, autant de fryles que de fujets; elle a encore un ftyle à elle, lors même qu'elle traite les mêmes fujets que la profe, & qu'elle a la même fin. Ce qui la caractérife, c'elt de se montrer avec plus d'art, & de n'en paroître pas moins naturelle.

Les genres les plus oppofés font d'un côté les analyfes & de l'autre les images; & c'eft en obfervant ces deux genres qu'on remarque une plus grande différence dans le ftyle des écrivains.

Le philolophe analyse pour découvrir une vérité, ou pour la démontrer. S'il emploie quelquefois des images, c'est moins parce qu'il veut peindre, que parce qu'il veut rendre une vérité plus fensible; & les images sont toujours subordonnées au raisonnement.

Un écrivain, qui veut peindre & qui ne veut R iv que peindre, écrit fur des vérités connues, ou fur des opinions qu'on regarde comme autant de vérités. N'ayane pas befoin de décompofer fes idées, il les préfente par maffes, ce font des images où fon flujet fo retrouve, jufques dans les écarts qu'il paroit faire. S'il raifonne, c'eft uniquement pour donner plus de vérité aux tableaux qu'il fait ; & fes raifonnemens, toujours fubordonnés au defiein de peindre, ne font que des réfultats précis, rapides, & renfermés quelquefois dans une exprefion qui eft une image elle-même.

La poesse lyrique est celle à qui ce caractere convient davantage. La plus grande différence est donc entre le style du philosophe & celui du poete

lyrique.

Dans l'intervalle, que laiffent ces deux genres, font tous ceux qu'on peut imaginer; & les flyles diffèrens fluivant qu'ils s'éloignent du flyle d'analyfe, pour fe rapprocher du flyle d'images, ou qu'ils s'éloignent du flyle d'images, pour fe rapprochet du flyle d'images, pour fe rapprochet du flyle d'analyfe. L'ode, le poème épique, la tragédie, la comédie, les épitres, les contes, les fables, &c. tous ces genres ont un caractère qui leur eft propre, en forte que le ton naturei à l'un, eft étranger à tous les autres; & fi nous descendons aux cfpèces, dans lesquelles chacun fe subdivisée, nous trouverons encore autaut de flyles diffèrens.

Le ftyle varie donc, en quelque forte, à l'infi, ni, & il varie quelquefois par des muances fi imperceptibles, qu'il n'est pas possible de marquer le passage des uns aux autres. Alors il n'y a point de règles pour s'assure l'este des couleurs qu'on emploie: chacun en juge discremment a parce qu'on en juge d'après les habitudes qu'on s'est faites; & squvent on a bien de la peine à rendre raison des jugemens qu'on porte.

Nous n'avons tant de peinc à nous accorder à ce fujet, que parceque les règles que nous nous faisons, changent nécessirement comme nos habitudes, & sont, par conséquent, fort arbitraires. Nous voulons, tout à la fois, dans le style, de l'art & du naturel: nous voulons que l'art s'y montre jusqu'à un certain point: nous en exigeons plus dans quelques genres, moins dans d'autres, & lorsqu'il est dispensé suivant les mespres arbitraires que nous nous sommes faites, il constitue le naturel, bien loin de le dérruire. C'et ainsi que le langage d'un esprit cultivé est naturel, quoique bien disférent du langage d'un esprit fans culture.

Or, nous entendons, par un esprit cultivé, un esprit qui joint l'élégance aux connoissances; & quand nous disons élégance, nous nous servons d'un mot, dont l'idée, soumise au caprice des usages, varie comme les mœurs, & n'est jamais bien déterminée. Mais comme il est donné à quelques personnes d'être des modèles de ce que nous appellons manteres élégantes, il est donné à quelques écrivains d'être dans leur genre, des modèles de ce que nous appellons flus d'être dans leur genre, des modèles de ce que nous appellons flus d'être dans leur genre, des modèles de ce que nous appellons flus d'être d'est sous tiennent lieu de règles.

Quoiqu'on entende donc par cette élégance, il eft certain qu'elle ne doit jamais ceifer de paroitre naturelle, & cependant il n'eft pas douteux qu'il ne faille beaucoup d'art pour la donner toujours au ftyle. Si elle étoit uniquement fontée dans la nature des choses, il stroit facile d'en donner des règles, ou plutôt l'unique règle feroit de se conformer au principe de la plus grande liaison des idées. Mais parce qu'elle est en partie sondée sur des usages qui ne plaisent que par habitude, il arrive que, si elle est à certains égards la même pour toutes les langues & pour tous les tems, elle est à d'autres égards distrente d'une langue à l'autre, & elle change avec les générations. Voilus des modèles, est l'unique moyen de connoître l'élégance, dont chaque genre de poesse est susceptible.

L'art entre donc plus ou moins dans ce que nous nommons naturel. Tantôt il ne craint pas de paroitre, tantôt il femble se cacher; il se montre plus dans une ode, que dans une épitre; dans un poème épique, que dans une fable. Si quelquesois il disparoit dans la prose, s'il faut même qu'il difparoisse, cen'est pas qu'on écrive bien sans art, c'est que l'art est devenu en nous une seconde nature. En effet, pour juger combien il est nécessare, il sustit de considérer que nous ne saurions

écrire, si nous n'avions pas appris.

Quand le style n'a pas tout l'art que le genre d'un ouvrage annonce, il de la a-dessous du sujet; & au lieu de paroitre naturel, il paroit trop familier ou trop commun. Quand il en a plus, il est forcé ou affecté. Il n'est donc naturel, qu'autant que l'art est d'accord avec le genre dans lequel on écrit; & cet accord en fait toute l'élégance. Mais ce sont-là des choses disficiles à déterminer, lorsqu'il s'agit du style poétique, parce qu'il y entre plus d'arbitraire que dans celui de la prose.

Nous nous imaginons volontiers avoir des idées

abfolues de toutes les choses dont nous parlons, jusques-là qu'il faut quelque réflexion pour remarquer que les mots grand & petir ne signifient que des idées relatives. Ains, lorsque nous disons que Racine, Despréaux, Bossuet & Madame de Sévigné écrivent naturellement, nous sommes portés à prendre ce mot dans un sens absolu, comme si le naturel étoi le même dans tous les genres; & nous croyons toujours dire la même cho-fe, parce que nous nous servons toujours du même môt.

Nous ne tombons dans cette erreur, que parce que nous ne remarquons pas tous les jugemens que nous portons; & que néanmoins nos jugemens font différens, fuivant les difpositions, où nous sommes; dispositions que nous ne remarquons pas davantage, & auxquelles nous obéssons à notre infu.

En effet, au seul titre d'un ouvrage, nous sommes disposés à desirer dans le style plus ou moins d'art; parce que nous voulons que tout foit d'accord avec l'idée que nous nous faisons du genre. Nous ne disons pas, à la vérité, ce que nous entendons par cet accord, nous ne déterminons rien à cet effet : contens de fentir confusément ce que nous desirons, nous approuvons, nous condamnons, & nous supposons que le naturel est toujours le même, parce que la notion vague, que nous attachons à ce mot, se retrouve dans toutes les acceptions dont il est susceptible. Mais si nous favions observer le sentiment qui, en pareil cas, nous conduit mieux que la réflexion; nous verrions que toutes les fois que les genres different, nous fommes disposés différemment, & qu'en conféquence nous jugeons d'après des régles différentes.

Lorfque je vais commencer la lecture de Racine, mes difipofitions ne font pas les mêmes que lorfque je vais commencer celle de Mad. de Sévigné. Je puis ne pas le remarquer, mais je le fens ; & en conféquence je m'attends à trouver plus d'art dans l'un & moins dans l'autre. D'après cette attente, dont même je ne me rends pas compte, je juge qu'ils ont écrit tous deux naturellement; & en me fervant du même mot, je porte deux jugemens qui different autant que le flyle d'une lettre diffère de celui d'une tragédie.

Pour achever de déterminer nos idées fur ce que nous nommons naturel, il faut confidérer que nous devons à l'art tout ce que nous avons acquis, & que proprement il n'y a de naturel en nous, que ce que nous tenons naturellement de la nature.

Or, la nature ne nous fait pas avec telle habitude, elle nous y prépare feulement, & nous fommes, au fortir de fes mains comme une argile, qui n'ayant par elle-même aucune forme arretée, reçoit toutes celles que l'art lui donne. Mais parce qu'on ne fait pas démèler ce que ces deux principes font chacun féparément, on attribue au premier plus qu'il ne fait, & on croit naturel ce que le fécond produit. Cependant l'art nous prend au berceau, & nos études commencent avec le premier exercice de nos organes. Nous en férions convaincus, fi nous jugions des chofes que nous fommes obligés d'apprendre aujouravons apprifes dans notre enfance, par les chofes que nous fommes obligés d'apprendre aujour

d'hui, ou par celles que nous nous fouvenons d'avoir étudiées.

Quand nous admirons, par exemple, dans un danieur le naturel des mouvemens & des attitudes, nous ne penfons pas fans doute qu'il fe foir formé fans art; nous jugeons feulement que l'art eft en lui une habitude, & qu'il n'a plus befoin d'étude pour danéer, comme nous n'en avons plus befoin pour marcher. Or, l'art se concilie avec le naturel de la poéfie, comme avoc cebut de la danse; & le poète est, ce qu'est le danseur à l'homme qui marche.

Le naturel conssiste donc dans la facilité qu'on a de faire une chose, lo triqu'après s'etre étudié pour y réussir, on y réussit enfin sans s'étudier davantage: c'est l'art tourné en habitude. Le poéte & le dansfeur sont également naturels, lorsqu'ils sont parvenus l'un & l'autre à ce degré de perfection, qui ne permet plus de remarquer en eux aucun effort pour observer les règles qu'ils se sont faites.

Mais à peine on a réfolu une queftion fur cette matiere qu'il s'en préfente plusieurs autres. Qu'eftce que l'art, demandera-t-on? qu'eft-ce que le beau qui en est l'estèt? & comment s'acquiert le goût qui juge du beau? Il est certain que le nâturel, propre à chaque genre de poésie, ne peut ètre déterminé, qu'après qu'on aura répondu à toutes ces questions. Mais comment y répondre, si on n'a pas des idées précises de ce qu'on nomme art, beau & goht? & comment donner de la précision à ces idées, si elles changent de peuple en peuple & de génération en génération? il n'y a qu'un moyen de s'entendre sur un sujet si compliqué; c'est d'observer les circonstances qui compagés; c'est d'observer les circonstances qui compagés; c'est d'observer les circonstances qui com-

courent, fuivant les tems & fuivant les lieux à former ce qu'on appelle, dans chaque langue, ftyle

poetique.

L'art n'eft que la collection des règles dont nous aut du tems, avant de les connoître, parce qu'on ne les découvre qu'après bien des méprifes. Lorfque la découvre qu'après bien des méprifes. Lorfque la découvere en est encore nouvelle, on s'applique à les obferver, & les chef-d'œuvres se multiplient dans chaque genre. Bientôt, parce qu'on ne fait plus faire aussi bien en les observant, on les néglige dans l'espérance de faire mieux, & on fait plus mal. On finit comme on a commencé, c'est-à-dire, sans avoir des regles. Ajns l'arta ses commencemens, s'es progrès & sa décadence.

Il subit toutes les variations des ulâges & des mœurs. Il obéit fur-tout au caprice de ces écrivains, qui ayant tout-à-la-fois de la singulatité & du génie, sont faits pour donner le ton à leur siecle. Il change donc continuellement nos habitudes, & notre goût qui varie avec elles, change aus le comment les idées que nous nous faitons du beau. C'est une mode qui succede à une autre, & qui, passant bientot elle-même, est remplacée par une plus nouvelle. Alors on a pour toute regle que ce qui plait est beau, & on ne songe pas que ce qui plait aujourd'hui, ne plaira pas demain.

Åinfi que le mot naturel, les mots beau & goût, considérés dans la bouche de tous les peuples & de toutes les générations, n'offrent qu'une idée vague que nous ne saurions déterminer. Cependant tous les hommes parlent de la belle nature, & ils ne connoissent pas d'autre modele. Mais ils ne la voient pas également, soit que tous n'aient pas

la même habitude d'observer, soit qu'ils en jugent lorsqu'ils l'ont à peine apperque; soit enfin qu'ils l'observent d'après les préjugés, qui ne permettent pas à tous de la voir de la même maniere. Nos peres ont admiré des poétes que nous méprisons. Ils les ont admirés, parce qu'ils ont cru voir la belle nature dans les poemes informes; nous les méprisons, parce que nous trouvons la nature plus belle dans des poèmes écrits avec plus

Du peu d'accord à cet égard entre les âges & les nations, il ne faudroit pas conclure qu'il n'y a point de regles du beau. Puisque les arts ont leurs commencemens & leur décadence, c'est une conféquence que le beau se trouve dans le dernier terme de progrès qu'ils ont faits. Mais quel est ce dernier terme? Je réponds qu'un peuple ne le peut pas connoître, lorsqu'il n'y est pas encore; qu'il ceffe d'en être le juge, lorsqu'il n'y est plus; & qu'il le fent, lorfqu'il v eft.

Nous avons un moyen pour en juger nousmêmes; c'est d'observer les arts chez un peuple, où ils ont eu successivement leurs progrès & leur décadence. La comparaison de ces trois âges donnera l'idée du beau, & formera le goût. Mais il faudroit en quelque forte, oubliant ce que nous avons vu, revivre dans chacun de ces âges.

Transportés dans celui où les arts étoient à leur enfance, nous admirerions ce qu'on admiroit alors. Peu difficiles, nous exigerions peu d'invention, encore moins de correction. Il suffiroit, pour nous plaire, de quelques traits heureux ou nouveaux: & comme nous n'aurions encore rien vu, ces fortes de traits se multiplieroient facilement pour nous.

Dans le fuivant, accoutumés à remarquer dans les ouvrages plus d'invention & plus de correction, il ne fuffiroit plus que quelques traits pour nous plaire. Nous comparerions ce qui nous plairoit alors, avec ce qui nous auroit plu auparavant. Nous nous confirmerions tous les jours dans la néceflité des regles; & notre plaifir dont les progrès feroient les mêmes que ceux des arts, auroit, comme eux, fon dernier terme.

Nous verrions que ce qui a plu, peut ceffer de plaire; que le plaifir, par conféquent, n'est pas toujours le juge infaillible de la bonté d'un ouvrage; qu'il faut favoir comment, & à qui on plait, & que, pour s'assurer un succès durable, il faut, sans s'écarter des regles que les grands maitres se sont prescrites, mériter les fuffrages des hommes dont le goût s'est perfectionné avec les arts. Ils sont les seuls juges, parce que dans tous les tems on jugera comm'eux, quand on aura comm'eux, deaucoup fenti, beaucoup observé, beaucoup comparé.

Les chef d'œuvres du fecond age nous offrent donc, à quelques défauts près, des modeles du beau. Ils font ce que nous appellons la belle nature: ils en font au-moins l'imitation: & c'est en les étudiant, que nous découvrons le caractere propre au genre dans lequel nous voulons écrire.

écrire.

Je dis à quelques défauts près, parce que dans le fecond àge nous apprenons à connoître des défauts, ce qu'on ne fait pas faire dans le premier,

bù tout ce qui fait quelque forte de plaisir, est regardé comme parfait. Il faut avoir vu des ches-d'œuvres pour être capable de sentir ce qui manque à certains égards à ce qui est en général bien. C'est alors que, retranchant les défauts, nous insaginons un ouvrage correct dans toutes

fes parties.

Il faut donc apporter dans l'étude des arts, un esprit d'observation & d'analyse, pour imaginer un modele d'un beau parfait. Par conséquent, il ne suffit pas de conçevoir ce modele, pour en doinner l'idée à d'autres: il faut encore que ceux à qui on la veut communiquer, soient également capables d'observer & d'analyser. Si en se contentoit de définir le beau, on ne le féroit pas connoîtres parce que l'expression abrégée d'une définition ne sauroit répandre la même lumière qu'une analyse bien faite. Mais parce qu'une méthode analytique demande une application , dont peu d'esprits sont capables, les uns veulent des définitions, les autres en donnent, & on ne s'entend pas.

Tanti que le goût fait des progrès, la patfion pour les arts croît avec le plaifir qu'ils font.
Lorfqu'il eft parvenu à fon dernier terme, cette paffion ceffe de croître, parce que le plaifir
ne croit plus, & qu'il décroit au-contraire, le
beau n'ayant plus pour nous l'atrait de la nouveauté. Il artive alors que, comime on juge
avec plus de connoiffance, on s'applique plus
à voir les défauts, qu'à fentir les beautés: or,
nous en voyons toujours, parce que les ouvrages de l'art ne font jamais auffi parfaits que les
modeles que nous imaginons. Cependant le plate-

Tome II. Art d'Esrire.

détails, fouvent déplacés: peu d'accord, peu d'ensemble, point de naturel, un ton maniéré, recherché, précieux, voilà ce qu'on remarque

alors dans les ouvrages.

De tout ce que nous avons dit, il réfulte que le beau se trouve dans les chef-d'œuvres du fecond âge. Voulez-vous donc favoir en quoi la poésie differe de la prose, & comment elle varie fon style dans chaque espece de poeme ? Lifez les grands écrivains, qui ont déterminé le naturel propre à chaque genre : étudiez ces modeles: fentez, observez, comparez. Mais n'entreprenez pas de définir les impressions qui se font fur vous : craignez même de trop analyser. Il faut le dire, rien n'est plus contraire au goût que l'esprit philosophique: c'est une vérité qui m'échappe.

Il ne-s'agit donc pas de nous engager jusques dans les dernieres analyses. Il suffit de considérer en général , que ce n'est pas affez , pour bien écrire, de produire des sentimens agréables: il faut produire ceux qui doivent naître du fujet qu'on traite, & qui doivent tendre à la fin qu'on se propose. En un mot, l'accord entre le fujet, la fin & les moyens fait toute la

beauté du style.

Cet accord suppose que les idées s'offrent dans une si grande haison : qu'elles paroissent s'être arrangées d'elles-memes, & fans étude de notre part. C'est un principe que nous avons suffifamment développé. Mais si ce principe détermine en général ce qui rend le style naturel, it ne fushit pas pour déterminer le naturel propre à chaque genre.

Pourquoi trouve-t-on dans la Henriade de M. de Voltaire le flyle de l'épopée; dans les tragédies de Racine; celui de la tragédie; & dans les sodes de Rouffeau, celui du poeme lyrique? & pourquoi ferions-nous choqués, fi ces genres différens empruntoient le flyle les uns des autres? c'est que chacun d'eux est dans notre esprit le résultat de différentes affociations d'idées, d'après lesquelles nous jugeons, quoiqu'il nous soit difficile de dire en quoi elles consistent. Nous voyons seulement qu'elles sont l'ouvrage de grands écrivains qui ont si nous plaire; & que les ayant adoptées, parce qu'elles nous ont plu, le seul moyen de nous plaire encore est de les adopter avec nous.

Le ftyle poétique est donc, plus que tout autre, um style de convention : il est tel dans chaque espece de poeime. Nous le distinguons de la prose au plaisir qu'il nous fait, lorsque Part se conciliant avec le naturel, lui donne le ton convenable au genre dans lequel un poète a écrit; & nous jugeons de ce ton d'après les habitudes, que la lecture des grands modeles nous a fait contracter. C'est tout ce qu'on peut dire à ce sujet. Envain tenteroit- on de découvrit l'essence du style poétique : il rien a point. Trop arbitraire pour en avoir une, il dépend des associations d'idées, qui varient comme l'esprit des grands poètes; & il y en a d'autant

bles de donner leur caractere à la langue qu'ils parlent. Si ces affociations varient dans l'esprit des poètes, elles varient à plus forte raison comme

d'especes, qu'il y a d'hommes de génie, capa-

l'efprit des peuples, qui ayant des ufages, des mœurs & des carracteres différens, ne fauroient s'accorder, à affocier toutes leurs idées, de la mème manière. Ceft pourquoi, de deux langues également parfaites, chacune a fes beautés, chacune a des expressions, dont l'autre n'a point d'équivalent: elles luttent, pour ainsi dire, dans la traduction tour-à-tour avec avantage, & ra-rement à forces égales. Cependant les beautés, qui peuvent passer de l'une à l'autre, n'en sont pas moins naturelles, à celle qui les a exclusivement; parce qu'en effet, rien n'est plus naturel que des affociations d'idées, dont nous nous sommes fait une habitude.

Si ces affociations étoient les mêmes chez tous les peuples, les genres de ftyle auroient, dans toutes les langues, chacun le même caractere, & il feroit plus facile de remarquer, en quoi ils fe diffingueroient les uns des autres. Mais puilfqu'elles varient, il eft évident que les oblervations qu'on feroit fur ce fujet donneroient d'une langue à l'autre des réfultats tout différens.

L'accord dont nous avons parlé, & qui, comme nous l'avons dit, fait tout le naturel du ftyle, conflite donc en partie dans le développement des penfées, fuivant la plus grande liailon des idées, & en partie dans certaines affociations qui font particulieres à chaque genrq

de poeme.

Le développement des pensées doit se faire dans toutes les langues, suivant la plus grande liaison des idées. Toutes à cet égard sont assujetties aux mêmes loix; parce que ce sont, comme nous l'avons fait voir, autant de méthodes analytiques, qui ne different, que parce qu'elles se servent de signes different. Les associations d'idées, au-contraire, sont différentes d'une langue à l'autre; & par consequent, elles ne futroient etre soumiles à aucune loi générale. On voit donc que les observations, dans lesquelles elles nous engageroient, se multiplieroient à l'insini, & qu'il saut se borner à les étudier dans les écrivains, qui sont devenus des modeles.

On remarque fur-tout une grande différence entre les affociations d'idées, quand on compare les langues mortes aux langues modernes; & on sent que pour les anciens, le style de la poésie différoit plus que pour nous de celui de la profe. Pourquoi donc n'en paroiffoit-il pas moins maturel? C'est qu'il avoit emprunté son caractere des usages, des mœurs & de la religion; & que les choses les plus étonnantes ou même les plus abfurdes font naturelles pour un peuple, lorfqu'elles font dans l'analogie de ses habitudes & de ses préjugés. La fable étoit un champ fécond, fur-tout pour les poète grecs, qui, en qualité d'historiens & de théologiens, ont été long-tems les feuls dépositaires des traditions & des opinions. Nés avec le génie de l'invention, ils ont voulu intéreffer, par le merveilleux, des peuples, à qui le merveilleux paroissoit feul vraisemblable, & changeant les traditions au gré de leurs caprices, ils ont créé un fystème de poésie, où tout est à la fois extraordinaire & naturel & qui par cette raison, est le plus ingénieux qu'on pût imaginer.

Les fables devoient naître chez des peuples

auffi crédules que les Grecs, & elles devoient étre ingénieules pour plaire à des hommes dont le genre de vie étoit fimple, qui avoient en général des mœurs dont le goût se portoit à la culture des arts, & chez qui l'allégorie devenoit la langue de la morale & le dépôt de la tradition.

Comment le monde a- t-il été formé? quel culte les dieux exigent-ils de nous? quels ont été les commencemens de chaque fociété? & quel gouvernement est plus favorable au bonheur des civogens ? Voila les premiers objets de la curiosité des Grees, dans le tems même où leur ignorance étoit la plus profunde. La possite, qui feule pouvoit alors ré, undre les connoillances & les préjugés, se chargea de répondre à toutes ces questions. Elle enleigna la religion; la morale, l'histoire; & paroillant avoir prédide dans le coaseil des dieux, elle expliqua la formation de l'univers.

Ignorante elle-même, elle ne pouvoit répondre que par des allégories ingénieufes. Mais enfin elle répondoit, & c'en étoit affez pour contenter des peuples qui n'étoient pas moins ignorans. Elle prit ses premieres fictions dans la tradition confule des évenemens, dont l'éloignement ne permettett pas de connoître ni les caufes ni, les circonflances. Elle en imagina d'autres fur ce modele, & fe voyant applaudie, elle s'enhatdit à en imaginer encore. C'est ains qu'elle se fit ce langage allégorique, qui intérest tout à la fois & par les objets dont elle s'occupoit, & par la maniere dont elle les traitoit; & la passion avec laquelle elle fut equificie de la passion avec laquelle elle fut equiper de la fois de par les objets dont elle les traitoit; & la passion avec laquelle elle fut equiper.

vée, confacra d'autant plus ce langage, qu'elle lui dut les fuccès les plus grands & les plus ra-

pides.

Les nations qui ont envahi l'empire romain, quoiqu'affez ignorantes pour avoir des fables, n'avoient pas & ne pouvoient pas avoir ce génie, qui embellit jusqu'aux traditions les plus absurdes. Passant tout-à-coup de la privation des choses les plus nécessaires aux superfluités du luxe, tout les éloignoit de cette vie simple où les Grecs avoient été placés par d'heureuses circonstances, Les loix leur manquoient : elles ne s'en appercevoient pas, & par conféquent, elles ne penfoient pas à rendre intéressantes des études qu'elles n'imaginoient pas de faire. Sans aucune forte de curiolité, elles se trouvoient au sortir des forêts dans des provinces abondantes, où elles jouissoient brutalement des richesses dont elles ne connoissoient pas encore l'usage. Enfin elles ne sentoient que le besoin d'envahir, & l'avidité les rendant tous les jours plus féroces, elles ne paroissoient armées que pour détruire les arts.

Quand elles auroient été capables d'imaginer des fictions, la religion chrétienne n'auroit pas permis d'en meler à ses dogmes. La vérité, qui fe conservoit dans la tradition, ne pouvoit souffrir qu'on l'altérat. D'ailleurs une religion, qui ne parloit pas aux fens, ne pouvoit pas enrichir la langue de la poésie.

Les circonstances ne nous ayant pas donné à cet égard le génie, ni même le desir d'inventer, nous avons puife chez les anciens, & nous nous sommes crus poetes en adoptant leur système. de poésse, comme nous nous sommes crus sayans en adoptant leurs opinions. Mais les sictions de la mythologie ne peuvent être à leur place que dans des sujets, où les anciens les employoient eux-mêmes. Hors de-là, elles sont tout-à-shit déplacées, parce qu'elles ne sont analogues ni à nos mœurs, ni à nos préjugés. La poésse n'en a donc plus le même besoin; & si on n'avoit aujourd'hui que le talent d'en saire plage, il seroit aussi ridicule de se croire poète, qu'il se feroit de se croire bien mis avec les vètemens des anciens.

Je conviens, que lorsque nous lisons les Grecs ou les Romains, ces fictions ont le même droit de nous plaire qu'à eux; parce qu'alors nous nous représentons leurs mœurs, leurs usages, leur religion, & que nous devenons en quelque forte leurs contemporains. Voilà fans-doute ce qui les a fait juger effentielles à la poésie, comme si la poésie devoit être nécessairement dans tous les tems ce qu'elle a d'abord été. On n'a pas vu que, lorsque ces fictions sont transportées dans des tems, où elles font en contradiction avec les idées reques, elles perdent toutes leurs graces, & qu'elles n'ont plus ce naturel d'opinion qui en fait tout le prix. Cependant on auroit pu remarquer que les poêmes où elles sont le plus nécessaires, sont aujourd'hui ceux qui réuffissent le moins.

Enfin, nous commençons à faire tous les jours moins ufage de la mythologie, & il me femble que c'est avec raison. Pour être poète, Rouffeau n'en a pas besoin, lorsqu'il est soutenu par les grandes idées de l'écriture: mais lorsque cet appui lui manque, il en trouve un bien foible dans des fables, trop peu analogues à nos opinions, & trop uses pour embellir des penses communes.

La poésie, changeant de caractere suivant les tems & les circonstances, a cherché dans la philosophie un dédommagement aux secours qu'elle ne trouve plus dans la fable, & elle s'est ouvert une nouvelle carriere. Tout préparoit cette révolution. Comme la langue grecque s'est perfectionnée, lorsque les fables étoient cheres aux Grecs, & s'en faisoient respecter, parce qu'elles faifoient partie du culte religieux; notre langue s'est perfectionnée précisément dans le fiecle où la vraie philosophie a pris naisfance parmi nous. Voilà pourquoi, toujours jalouse d'ètre claire & précise, elle est plus qu'aucune autre, attachée au choix des expressions. Elle n'aime que le mot propre ; elle est peut-être la feule qui ne connoisse point de synonymes: elle veut que les métaphores soient de la plus grande justefie, elle rejette tous les tours qui ne disent pas avec la derniere précision, ce qu'elle veut dire.

On a dit que Paſcal a diviné ce que deviendroit notre langue. Il feroit mieux de dire qu'il
est un de ceux, qui a le plus contribué à la
rendre telle qu'elle est aujourd'hui. Il a fait ce
qu'on veut qu'il ait deviné. Son goût cherchoit
Pélégance, son esprit philosophique cherchoit la
clarté & la précision, & son genie a trouvé
tout ce qu'il cherchoit. Ses ouvrages, qui étoient
entre les mains de tout le monde, ne pouvoient
manquer de faire goûter ce choix d'expressions.

qui en fait le prix; & dès-lors l'on s'accoutumoit à exiger de tous les écrivains la même clarré, la même précision & la même élégance.

Depuis Paſcal, la vraie philoſophie a fait de nouveaux progrès, & elle en a fait faire de femblables à notre langue: il falloit, même que la lumiere, qui croifſoit, ſe répandit également ſur toutes deux y s'il eft vrai, comme nous l'avons dit dans la grammaire, qu'il n'y a de clarté dans l'eſprit, qu'autant qu'il y en a dans le dſſcoux. Notre langue eft donc devenue ſmple, claire & méthodique, parce que la philoſophie a appris à écrire, même aux écrivains qui n'étoient pas philoſophes.

Quand une fois la clarté & la précifion font le caractère d'une langue, il n'est plus possible de bien écrire, sans etre clair & précis. C'ett une loi, à laquelle les poétes mêmes sont forcés de se source les veulent s'affurer des succès durables. Ils se tromperoient, s'ils s'en reposicient sur leur enthousiafine, & sur leur réputation. Il n'y a que la justifie des expressions, qui puisse accréditer les tours qu'il leur est permis de hasarder; & à cer égard la poésie françoise est une des plus sérupuleuss.

Les poètes grees écrivoient pour la multitude qui les écoutoit, & qui ne les lifoit pas. Nos poètes, au - contraîre, écrivent pour un petir nombre de lecteurs, qui ne les jugent qu'après les avoir lus. Il est donc à présumer que la poéfie est aujourd'hui jugée plus sévérement.

Il est vrai qu'il ne faudroit pas confondre le peuple d'Athènes avec la populace de nos grandes villes. Mais les peuples à qui Homere récitoit ses poésses, n'avoient pas le goût des Athéniens du tems de Périclès. D'ailleurs une multitude qui écoute, n'est jamais aussi difficile ou'un lecteur.

Peut-être, dira-t-on, que ceux qui lisoient alors, porvoient juger avec autant de févérité que nous-mêmes. Mais il est plus naturel de penfer, qu'accoutumés à applaudir dans la place publique à des choses que nous blamerions, ils continuoient d'y applaudir dans leur cabinet; ou que si quelquefois ils le critiquoient, il leur étoit plus ordinaire de les approuver par préjugé.

Quelque éclairée d'ailleurs que fût la multitude, qui faisoit en Grece le succès des poëmes: pouvoit-elle l'etre autant, qu'un petit nombre de lecteurs dont le goût s'est formé tout à la fois par la lecture des grands modeles anciens & modernes, par l'usage du monde, & par les progrès de la vraie philosophie?

Jugés aujourd'hui plus févérement, les poëtes se jugent eux-mêmes avec plus de sévérité. Ils donnent donc plus de foin à leurs ouvrages : ils sont plus scrupuleux sur le choix des expresfions; & la plus grande correction est devenue le caractere distinctif de leur style, Autrefois affurés de plaire, lorsqu'ils entretenoient la Grece de ses jeux, de son histoire & de ses fables; ils l'étoient encore, lorsqu'ils flattoient des oreilles délicates, portées à faire au-moins quelques facrifices à l'harmonie. Aujourd'hui que ces reffources leur manquent, ils font forcés de chercher un dedommagement dans l'exacte vérité des images & dans la plus grande correction du ftyle.

En rejettant la mythologie, la poésie a perdu bien des fictions. Si le Tasse en a fait trouver de nouvelles dans d'autres préjugés, elle les perd encore parce que ces préjugés ne sublistent plus. Voilà bien des images, qui ceffent de se former fous fon pinceau, & cependant elle doit toujours peindre. Il est vrai que si les ressources diminuent à cet égard, elles se multiplient d'un autre côté, à mesure que les progrès de la philosophie lui offrent de nouveaux objets. Mais les vérités ne se peignent pas avec la même facilité que les préjugés, elles n'ouvrent pas la même carriere à l'imagination , elles obligent à une précision plus scrupuleuse; & par consequent, il faut plus de génie pour être poëte. M. de Voltaire est un modele dans ce genre de poésie.

La poéfie a commencé en Italie avec le quatorzieme fiecle, c'eft-à-dire; long-tems avant la naissance de la vraie philosophie; & par consequent, dans des circonstances bien différentes de celles où elle a commencé en France. C'est pourquoi les poétes italiens, prenant, comme les notres, les anciens pour modeles, n'ont pas pu les imiter avec le mème discernement. Ils ont mélé le facré & le profane: ils ont forcé leur langue à se plier au génie de la langue latine: ils n'ont pas senti la nécessité d'être toujours précis.

N'ayant pas une feule capitale, dont l'ufage fût la regle du goût, & dans la néceffité néamoins de fe faire une regle quelconque, les Italiens ont étaire pour principe, qu'une expression est poétique, lorfqu'elle se trouve dans un poëte qui a laisse un nom après lui. Ainsi le Dante & Pétrarque sont pour eux des autorités infaillibles. Si les mots, si les tours dont ils se sont servis l'un & l'autre, ne sont plus ustés, la prose seule les a perdus, & la poése les révendique. On est convenu de les lui conserver, & la langue qu'elle parle, est

une langue morte.

Aujourd'hui cependant, même en Italie, peu de personnes étudient cette langue, & peut-être n'est-il pas possible de la savoir parfaitement. Si nous avons de la peine à faisir la vraie différence entre des expressions analogues: qui nous font familieres, & s'il nous arrive quelquefois de ne favoir laquelle choifir ; cet inconvénient se répétera bien plus souvent, lorsque nous écrirons dans une langue que nous ne . parlons plus. Parce qu'une meme idée sera commune à plusieurs mots, on supposera qu'ils ont exactement la même fignification. On n'imaginera donc pas de chercher les accessoires qui leur donnent des acceptions différentes : on les regardera comme de vrais fynonymes : on les employera indifféremment : l'harmonie scule décidera du choix; & la poésie ne sera plus que dans les mots.

Cependant les Italiens se vantent d'avoir une langue pour la poése, une autre pour la prose, & ils nous plaignent de n'en avoir qu'une pour les deux. Mais au tems du Dante & de Pétrarque, ils n'en avoient qu'une, comme nous; & aujourd'hui, s'ils en ont deux, c'est plutôt pour la commodité des verssicateurs que pour l'avantage de la poésie. Le poète le plus élé-

gant que l'Italie ait produit, Métaffafe, a cru en avoir affez d'une seule: il n'affecte pas ce langage poétique qui tiendroit lieu de génie à tout autre.

Comme nous avons connu les poètes grecs & latins, avant d'avoir des poëtes nous-mêmes, le style poétique, tel que nous l'avons conçu, n'a pu avoir aflez d'analogie ni avec nos préjugés, ni avec nos mœurs. Suppofant néanmoins qu'il doit toujours être le même, nous avons imaginé une espece d'essence, qui, selon nous, le détermine, & dont nous ne faurions nous faire aucune idée. De-là ces préjugés, qu'il n'ý a plus de pocsie, si on renonce au merveilleux de la fable; qu'on ne peut être juge d'un poëme, fi on n'a pas lu les anciens; & qu'on n'est pas poete, si on ne suit pas scrupuleusement leurs traces. On ne doute pas qu'il ne faille se connoitre en vers latins ou en vers grees, pour se connoître en vers françois.

Cependant, loríque nous-memes nous n'avions pas encore de poètes, nous lifions ceux
de la Grece ou de Rome, fans avoir le goût
que demande cette lecture. Peu capables d'en
fentit les beautés, nous les jugions fur leur réputation. Nous ne pouvions donc nous faire de
la poéfie qu'une idée bien confufe, & nous ne
la connoillons mieux que depuis que nous avons
des poètes, & que nous en avons de bons.

Plus les langues qui méritent d'etre étudiées, fe font multipliées, plus il est difficile de dire ce qu'on entend par poéfie; parce que chaque peuple s'en fait une idée différente, & que tous étaut convenus d'entrouver le vrai langage dans le style des poëtes de l'antiquité, tous s'accordent à le trouver dans un style, qui n'est celui

d'aucun d'eux en particulier.

Cet accord a jetté dans plusieurs erreurs. Il a empèché de voir que la poésse a un naturel de convention, qui varie nécessairement d'une nation à l'autre. Il est cause que nous n'avons eu une poésse à nous, qu'après avoir vainement tenté d'en avoir une êtrangere à siotre langue. Enfin il a fait croire que nous pouvoins nous essayer avec le même succès dans toutes les especes de poèmes, dont l'antiquité a laissé des modeles.

Les Grecs ont eu le bonheur de n'avoir pas eu à chercher la poésie chez d'auttes peuples plus anciens. Ils l'ont trouvée chez eux: elle est nied et leurs préjugés & de leurs mœurs: elle s'est perfectionnée, fans qu'ils eussient prévu ce qu'elle deviendroit. En un mot, ils ne la cherchoient pas, comme nous; & par cette raison, elle a pris sans effort, le caractere qu'elle devoit prendre. Malgré leur goût pour les subtitiés & pour la dispute; on ne voit pas qu'ils aient imaginé d'agier toutes les questions des modernes sur l'essence de la poésie, & sur ses dissertiers especes.

Il ne faut donc pas croire que nos poëtes se foient sormés, principalement en lisant les anciens. S'ils le disent quelquesois, c'est une modestie affectée; ou si elle est sincere, ils se trompent eux-mèmes. Ils sont devenus poètes, comme ils le feroient devenus, s'il n'y avoit eu avant eux ni Grecs ni Romains. Ils le sont, parce qu'ils ont consulté la langue qu'ils parloient

loient, plutôt que les langues mortes. En un mot, ils le font en France, comme on l'a été en Grèce.

Ce n'est pas qu'il faille négliger d'étudier les anciens: mais cette étude n'est utile qu'aux poètes déjà formés; & qui ayant assez de goût pour prendre le beau par-tout où il se trouve, ont assez d'art pour l'accommoder aux préjugés & aux mœurs de leur sicele. Si les langues mortes sont des sources où ils peuvent puiser, il saut qu'ils soient déjà grands poètes pour adapter à leur langue des beautés étrangeres.

Comme nous avons cru pouvoir nous approprier tous les gentes de poélie que les anciens ont créés, nous avons condamné ceux qui nous font propres, lorsqu'ils n'en ont pas été connus. Voila la raison des critiques qu'on a faites de Popéra, & du mépris qu'on a en pour Quinault. Cependant tout le tort de ce grand poete est d'avoir créé un genre : c'est, s si puis m'exprimer ainsi, d'avoir fait des opéras, avant les anciens. On auroit dù lui savoir gré d'avoir imaginé un poème, qui met sous nos yeux le merveilleux de la mythologie.

L'épopée, la tragédie, la comédie, & tous les genres, dont l'antiquité nous a laisse des modèles, ont subi chez les nations de l'Europe les révolutions qui se sont fuites dans les mœurs. Les noms d'épopée, de tragédie, de comédie, se sont conservés, mais les idées qu'on y attache, ne sont plus absolument les mêmes; & chaque peuple a donné à chaque espece de ces poémes différens styles, comme différens caracteres. Des regles générales, sur cette matiere servient donné à chaque espece de ces poémes différens styles, comme différens caracteres. Des regles générales, sur cette matiere servient donné

Tome II. Art d'Ecrire.

fujettes à une infinité d'exceptions; les questions naitroient les unes des autres : & notre esprit ne fauroit où se fixer. Il ne reste qu'à observer les mœurs & les préjugés de la nation pour la-

quelle on écrit.

Si l'esprit national préserc les images à la lumiere, le language sera susceptible de tours plus variés & plus hardis : il sera plus circonspect, plus méthodique & plus uniforme, si l'esprit national présere la lumiere aux images. Les poetes étudient cet esprit, en observant les impressions qu'ils ont faites: ils l'étudient, en observant les tours que l'uâge autorise. Ils s'appliquent à faisir le fil de l'analogie; & lorsqu'ils l'ont faisi, c'est à leur génie à déterminer le naturel propre au genre dans lequel ils écrivent.

Lorsqu'on s'obstine à disputer sur les essences, il arrive qu'on ne fait plus ce que les choses sont. Quelques modernes ont avancé, qu'on peut faire des odes, des poemes épiques & des tragédies en prose. Mais la gloire d'un pareil paradoxe ne pouvoit appartenir ni à un Corneille, ni à un Racine, ni à un Voltaire. Il a échappé aux Grees, qui écoient faits pour épuiser toutes les opinions, jusqu'aux plus étranges (\*): & s'il a été foutenu de nos jours, c'est que plus on considere la poésie dans les variations qu'elle éprouve, plus il et difficile de s'arrêter à une même idée. La versisication est nicessaire à l'ode & à l'épopée; parce que le ron de ces poèmes ne rentre dans

<sup>[\*]</sup> Les Grees ont eu un préjugé bien différent: car il a été un tems où ils n'imaginoient pas qu'on put écrire l'histoire, ni haranguer le peuple, autrement qu'en vers.

le naturel, qu'autant qu'on est continuellement averti; que ce sont des ouvrages de l'art : on n'y trouveroit plus la forte de naturel qu'on y cherche, si la verssication en étoit bannie. Le Télémaque, qu'on donne pour un poeme écrit en prose, est une nouvelle preuve que les genres tendent à se consonder. On pourroit le regarder comme une espece particulière, qui tient de l'épopée & du roman.

La tragédie ne représente pas les hommes, tels que nous les voyons dans la société: elle peint un naturel d'un ordre différent, un naturel plus étudié, plus mesuré, plus égal. Le méchanisme du vers est donc nécessaire pour mettre de l'accord entre les personnages qu'elle introduit, & les discours qu'elle leur prête: elle plaira plus, étant versisée médiocrement, qu'étant bien ecrite en prose.

Prote

Il y a des comédiens, qui, en récitant la tragédie, s'appliquent à rompre la mesure des vers; jugeant que le naturel, dans la bouche d'un perfonnage tragique, doit être le même que dans la leur. Mais les mêmes raisons qui demandent qu'elle ne soit pas écrite en prose, demandent aussi qu'on la déclame de maniere à laisser appercevoir qu'on récite des vers. D'ailleurs, comme il n'est pas possible de rompre toujours la mesure, il en résulte que le comédien paroit parler tantôt en vers, tantôt en prose, & cette bigarrure ne peut pas le faire paroître plus naturel.

Dans la comédie, les objets, plus ou moins rapprochés, paroiffent s'écarter des fpechateurs, avec des directions contraires, suivant les mœurs des personnages qu'elle introduit sur la scène. Quelquefois elle s'éleve jusqu'au tragique, d'autres fois elle descend jusqu'au burlesque: d'ordinaire elle fe tient entre ces deux extrêmes. Le ton qu'elle affiche, décidera s'il est à propos de la versifier. On peut, par exemple, l'écrire en prose, on le doit même, lorsqu'elle peint la vie privée: fans rien exagérer, ou du moins en n'exagérant qu'autant qu'il est nécessaire, pour faire resfortir toutes les parties des tableaux, qu'elle met fous les yeux.

En général, il suffit d'observer, qu'il y a dans la poesse, comme dans la prose, autant de naturels que de genres; & qu'on n'écrit pas du même style une ode, un poeme épique, une tragédie, une comédie, &c. & que cependant tous ces poemes doivent être écrits naturellement. Le ton est déterminé par le fujet qu'on traite, par le dessein qu'on se propose, par le genre qu'on choisit, par le caractere des nations, & par le génie des écrivains qui font faits pour devenir nos modeles.

Il me paroît donc démontré que le naturel, propre à la poesse & à chaque espèce de poeme, est un naturel de convention, qui varie trop, pour pouvoir être défini; & que par conféquent, il faudroit l'analyser dans tous les cas possibles, si on vouloit l'expliquer dans toutes les formes qu'il prend. Mais on le fent, & c'est affez.



# CHAPITRE IV.

#### Conclusion.

Nous avons vu la liaifon des idées préfider à la cenftruction des phrases, au choix des expressions, au tiffi du discours, à l'étendue & à la forme de tout un ouvrage. Elle en marque le commencement, le milieu, la fin; elle le dessine en entier. Chaque phrase est un tout, qui fait partie d'un article; chaque article est un tout, qui fait partie d'un chapitre, & la méthode est pour tout un ouvrage la même que pour ses moindres parties. Cette regle est simple, elle tient lieu de toutes les autres, elle n'a point d'exceptions, & elle est telle que tout esprit juste en contractera l'habitude. Mais il saut l'avouer, elle est inutile aux autres.

Tel est l'avantage d'un précepte, puisé dans la nature mème des jdées. Ce n'est pas imposer à l'esprit de nouvelles loix, c'est lui apprendre à obéir toujours à une loi, à laquelle il obéit souvent & sans se faire violence: c'est la lui faire remarquer, afin qu'il se faise une habitude de la suivre.

Tous ceux qui ont écrit sans avoir de règles, pourront aifément se convaincre, qu'ils se sont conformés au principe de la plus grande liaison, toutes les fois qu'ils ont donné à leurs pensées, des lumières, du coloris & de l'expression. Une pareille loi ne sauroit donc être un obstacle au génie: ce défaut ne peut être reproché, qu'à ces règles que les rétheurs & les grammairiens n'ont tant multipliées, que parce qu'ils les ont cherchées ailleurs, que dans la nature de l'esprit humain.

Fin de l'Art d'Ecrire.

# DISSERTATION

S U R

L'HARMONIE DU STYLE.

# W-MATTAPLIFORE

 $z = \varepsilon \cdot x$ 

IN AMONDOUSTILE



# DISSERTATION

SUR

## L'HARMONIE DU STYLE.

#### CHAPITRE PREMIER.

Ce que c'est que l'harmonie.

L'HARMONIE en musique est le sentiment que produit sur nous, le rapport appréciable des sons. Si les sons se sont entendre en même tems, ils sont un accord; & ils sont un chant ou une mélodie, s'ils se sont entendre successivement.

Il est évident que l'accord ne peut pas entrer dans ce qu'on appelle harmonie du style: il n'y faut donc chercher que quelque chose d'analogue au chant.

Or, il y a deux choses dans le chant: mouvement & inflexion.

# 

## CHAPIT'RE II.

Conditions les plus propres , à rendre une langue harmonieuse.

On conçoit qu'une langue pourroit exprimer toutes fortes de mouvemens, fi la durée de fes fyllabes, étoit dans le même rapport, que les bianches, les noires, les croches, &c. car elle auroit des tems & des mesures aussi variées que la mélodie.

Si cette langue avoit encore des accens, enforte que, d'une fyllabe à l'autre, la voix pût s'élever & s'abaiffer par des inflexions déterminées, fa prosodie approcheroit d'autant plus du chant, qu'il y auroit entre l'accent le plus grave & l'accent le plus aigu, un plus grand nombre d'intervalles appréciés.

La langue grecque, a été en cela fupérieure à toutes les autres. Denis d'Halicarnaffe, qui traite de la profolie avec plus de foin qu'aucun théteur, diffingue dans la mufique, la mélodie, le nombre, la varieté, le convenable; & il affure que l'harmonie oratoire a les mêmes qualités. Il remarque feulement, que le nombre n'y est pas marqué d'une maniere aussi fensible, & que les intervalles n'y font pas aussi grands.

1°. Le nombre oratoire, n'étoit pas aussi sensible ni aussi varié que le nombre musical, parce qu'il ne pouvoit rensermer que deux tems, des longues & des breves: c'étoit un chant qui n'étoit formé, que de noires & de croches. Les Grees, à la vérité, avoient des longues plus longues, des breves plus breves: mais cette différence étoit inappréciable, & on n'y avoit aucun égard dans la mefure.

La mesure contenoit un certain nombre de pieds, & le pied un certain nombre de tems, c'esta-dire, deux ou trois syllabes, toutes longues, toutes breves, ou mélées de longues & de breves. Par ce moyen, l'harmonie oratoire ou poetique avoit ses chûtes, comme la musique a ses cadences. Quand on lit dans Denis d'Halicarnasse, que chaque pied, avoit un caractere particulier, on comprend, combien le nombre pouvoit alors contribuer à l'expression des sentimens.

2°. Lorque cet écrivain dit, que dans l'harmonie oratoire, les intervalles ne font pas auffil grands que dans l'harmonie muficale, il remarque qu'elle a toute l'étendue d'une quinte, c'est-à-dire, qu'elle

parcourt trois tons & demi.

Dans cet intervalle, on en diftinguoit plusieurs autres; car la voix s'élevoit de l'accent le plus grave au plus aigu, par différentes inflexions. Ainsi les trois tons & demi qui forment la quinte, étoient plus ou moins divisés, & ces divisions étoient mar-

quées par autant d'accens.

Les grammaitiens ne s'accordent point fur le inombre des accens. Il est vraisemblable que ce peu de conformité vient des tems où ils ont écrit. Comme rien ne varie tant que la prononciation, le nombre des accens a dù augmenter ou diminuer. Ce qu'il y a de certain, c'est que les Grees en avoient beaucoup, & que les Romains qui dans les commencemens en avoient fort peu, en ont dans la fuite introduit dans leur langue autant

qu'il leur a été possible.

Il faut considérer qu'il y avoit alors deux sortes d'inflexions: celles qui appartenoient à la fyllabe, quelle que fût la fignification du mot, & celles qui appartenoient à la penfée. Nous ne connoissons plus les inflexions syllabiques, & ce n'est pas fur le mot, mais fur la penfée; que les orateurs élevent ou abaissent la voix. Chez les Grecs, l'art de l'orateur, confiftoit encore dans le choix & dans l'arrangement des syllabes : il falloit que les inflexions syllabiques suffent d'accord avec les inflexions de la penfée. Alors le méchanisme du style avoit l'harmonie convenable, c'est-à-dire, une harmonie qui contribuoit à l'expression du sentiment, & qui avoitavec lui la plus grande liaison possible. Ainsi, dans cette partie comme dans tout le reste, l'art oratoire étoit subordonné au principe que nous avons établi.

L'harmonie imite certain bruits, exptime certains fentimens, ou bien, elle se borne seulement
à être agréable. Dans les deux premiers cas, il y
a un choix qui est déterminé: dans le dernier,
le choix est arbitraire. Les écrivains n'étoient donc
bornés à un certain genre de mélodie, que lors
qu'ils avoient quelque chose à peindre, dans tout
le reste il leur suffision d'ètre harmonieux. L'harmonie expressive étoit plus particuliere aux poètes & aux orateurs. Peut-on croire qu'il n'y eut
qu'une harmonie sans expression dans ces périodes dont les chûtes saisoient un si grand effet?
Şans doute on étoir remué par l'énergie des sons,
comme par la force de la penssée.

Une erreur de Denis d'Halicarnasse nous apprend quelle étoit la force des prestiges de l'harmonie du style. Lorsqu'il cherche ce qui fait la beauté des vers d'Homère, il demande si c'est le choix des expressions, & il nè le croit pas, par une raison bien fausse. C'est, remarque-t-il, que ce poëte n'emploie que des mots, qui sont dans la bouche de tout le monde.Il imagine enfuite, que les mots doivent être arrangés fuivant la fubordination des idées; le nom, puis le verbe, puis le régime, &c. mais il change bientôt de fentiment, parce qu'il trouve des exemples où d'autres arrangemens plaisent davantage. Il continue, il épuise toutes les combinaisons, & parce qu'il voit que toutes les phrases qu'il est obligé d'admirer, sont harmonieuses, quoique construites différemment; il conclut, que la beauté du style ne consiste pas dans les constructions, & il l'attribue uniquement à l'harmonie.

Hauroit dû voir, qu'indépendamment de l'harmonie, il y a suivant les cas, différens choix à
faire dans les termes & dans les tours; que les
plus communs ont des droits sur nous, si l'application en est juste, & que dans telle construction
une inversion est un vice, tandis que dans une
autre elle est une beauté. Mais il étoit frappé de
l'harmonie; & parce qu'elle se trouvoit dans tous
les exemples, sur lesquels il faisoit ses observations, il croyoit qu'elle rensermoit seule, tout le
secret de l'art d'écrire.

Les langues grecque & latine ayant beaucoup d'harmonie, devoient avoir une énergie, dont il n'est pas possible aujourd'hui de se faire une idée. Cette harmonie devenoit même souvent la prin-

#### SUR L'HARMONIE DU STYLE.

403

cipale partie du ftyle, celle à laquelle l'orateur & le poète facrifioient tout: plus proportionné au grand nombre d'auditeurs, l'effet en étoit plus fur. C'est pourquoi, il ne feroit pas étonnant de trouver dans les plus beaux endroits de ces écrivains des termes & des constructions, qui ne s'accorderotent pas tout-à-fait avec le principe de la plus grande liaison des idées. Mais alors, ce défaut étoit fauvé par un plus grandaccord, qui fe trouvoit dans l'harmonie. Au reste, il n'est pas douteux que ces morceaux n'eussent été plus beaux encore, s' faus rien perdre d'ailleurs, ils s'étoient conformés en tout au principe que j'ai établi.



# CHAPITRE III.

De l'harmonie propre à notre langue.

L E françois, n'ayant point d'accent, n'a point d'inflexion syllabique. Il n'a donc pas une prosodie, propre à formet un chant, & on ne comprend pas comment quelques écrivains ont pu penser, qu'il est aussi susceptible d'harmonie, que le grec & le latin. Nous ne l'imaginons pas feulement, cette harmonie des langues anciennes; & nous voulons par des raisonnemens la trouver dans la nôtre? Mais pourquoi disputer sur une chose, dont le sentiment est le seul juge? Qu'on nous fasse entendre des poëtes & des orateurs, qui fasfent sur notre oreille de ces expressions qui ravissoient les Grecs & les Romains, & il fera prouvé que notre langue est aussi harmonieuse, que les langues grecque & latine.

La longueur de nos fyllabes est inappréciable. Nos longues & nos breves, font, comme ces longues plus longues & les breves plus breves, auxquelles les anciens n'avoient nul égard. Il y a du nombre dans notre langue, comme il y en a dans un chant compofé de notes de même valeur. Tous les tems de chaque mesure sont egaux, ou du moins, on compte pour rien la différence qui est entr'eux. Les pieds de nos vers font uniquement marqués par le nombre des fyllabes, & ce n'est que dans la rime que nous confultons la longueur

SUR L'HARMONIE DU STYLE.

254 ---1-

ou la briévété. Aussi la mesure n'est-elle pas égale dans deux vers de même espèce.

Traçat à pas tardifs un pénible fillon

est plus long que

Le moment où je parle est déja loin de moi.

Les hémistiches même ne sont pas égaux: un pénible s'ilon est plus court que traçai à pat tardifi. Nous sommes donc obligés d'altérer continuellement la mesure; nous la retardons ou nous la précipitons. Les latins au contraire la conservoient toujours la même, & cependant ils avoient l'avantage d'exprimer à leur gré la rapidité ou la lenteur. Notre langue est donc beaucoup moins propre à peindre le mouvement.

Cependant elle n'est pas à cet égard sans expression. Nous exprimons la rapidité par une suite

de fyllabes brèves ;

Le moment où je parle est déja loin de moi.

& la lenteur par une suite de syllabes longues,

Traçât à pas tardifs un pénible fillon.

Quand Boileau dit:

Et lasse de parler, succombant sous l'effort, Soupire, étend les bras, ferme l'œil & s'endort.

Il exprime le caractere de la mollesse par un mouvement lent. Car les repos du second vers ralentissent les fyllabes ire, bras, ail, & le rendent sensiblement plus long que le premier. Le passage Tome II. Art d'Egrire. SUR L'HARMONIE DU STYLE.

107

qui fait faire des efforts à celui qui lit. Mais furtout cela il n'y a point de préceptes à donner à ceux qui ne font pas heureulement organisés: les autres ont l'oreille pour guide.

Il faut même remarquer, que lor squ'on ne cherche pas uniquement ce qui rend la prononciation plus facile & plus agréable, on peut répéter les mêmes mots, pr'férer les plus durs, & se permettre les hiatus : car tout cela peut quelquesoig contribuer à l'expression.

Fin du Tome Second.

1.1 (100)





# TABLE DES MATIERES.

# . . .

Pag. 1.

DE v.x. choses à considérer dans le style: la netteté & le caractère. Ce qui constitue le caractère. Les mêmes pensées prennent disserens caractères suivant les circonstances.

# LIVRE PREMIER.

Des constructions. Pag. 4.

POUR savoir comment nous devons écrire, il faut savoir comment nous concevons.

# CHAPITRE PREMIER

De l'ordre des idées dans l'esprit, quand on porte des jugemens. Pag. 5.

Quand on porte un jugement, toutes les idées qu'il renferme s'offrent en même tems à l'esprit. Deux jugemens sont même présens à la fois, lorsqu'on apperçoit quesque rapport entr'eux. L'esprit peut se rendre capable d'appercevoir à la sois un grand nombre d'idées. Comment il y peut réussifir. S'il n'y réussifit pas V iii

il s'expose à être faux. Ce qui caractérise l'esprie juste, Cest la liaison des idées qui fair toute la netteté de nos pensées. Elle faie donc aussi toute la netteté des discours. Elle en fait même le caractere.

#### CHAPITRE IL

Comment dans une proposition, tous les mots font subordonnés à un seul. Pag. 11.

Subordination des mots dans le discours. A quoi fe connoissent les rapports de subordination. Le nom est le premier terme d'une proposition. Construction dirette & construction renversée, ou inversion. L'inversion est vicients pour peu qu'elle altere le rapport des mots. Ce qu'on entend par régissant & régune.

## CHAPITRE III.

Des propositions simples & des propositions composées de plusieurs sujets, ou de plusieurs attributs. Pag. 14.

Propositions simples. Proposition qui en renserme plusieurs autres.



#### CHAPITRE IV.

Des propositions composées par la multitude des rapports. Pag. 16.

La multitude des rapports rend une construction vicieuse. Le même rapport peut être répèté. Dans quel ordre les rapports e lient au verbe idées nées-jaires au sens de la phrasse, idées surapoutées. Une construction peut être terminée par une diée surajoutée. Elle ne doit pas être terminée par plusicurs. Les idées surajoutées nont pas de place marquée. On en peut construire deux dans une phrasse, s'o on en transposte une au commentement. Il ne saut pas que cette transposte puisse sur quivoque. Le terme peut être une idée surajoutée, & une circonstance peut être une idée nécéssaire. Comment le terme & l'objet se construient avec le verbe.

#### CHAPITRE V.

Des propositions composées par différentes mod difications. Pag. 24.

Pour mieux juger des choses composées, il en faus observer de plus simples.

Des modifications du nom. Pag. 25.

Place de l'adjectif qui modifie un nom. Place du fubstantif précédé d'une préposition. Lorsque le subs-V iv tantif est determiné, les transpositions donnent lieu à plusseurs constructions. Des constructions, lorsque la modification est une proposition, & lorsqu'elle est tout-à-la sois une proposition, un adjectif & un substantis.

DES MODIFICATIONS DE L'ATTRIBUT. Pag. 29.

Place des modifications de l'attribut, lorfqu'elles font des fablantifs précédés d'une pripofition. Cas où on ne peut les tranfpofer. Confinctions de ces modifications avec les tems composés. Confinction des modifications d'un attribut, qui est un fibssantif.

Des modifications du verbe. Pag. 33.

Construction des modifications du verbe être.

Des modifications qu'on ajoute a l'objet, au terme et au motif. Pag. 35.

Les inversions ont lieu lorsqu'un verbe a un autre verbe pour objet, pour terme ou pour motif.

#### CHAPITRE VI.

De l'arrangement des propositions principales.

# Pag. 47.

Les propositions principales se lient par la gradation des idées. Par la gradation & par les con-

Ċ

jonctions. Par l'opposition & par des conjonctions. Parce qu'une est expliquée par d'autres.

#### CHAPITRE VII.

De la construction des propositions subordonnées avec la principale. Pag. 40.

La phrase principale est la premiere dans l'ordre dire. Exemples où on suit l'ordre direst. Exemples on on suit l'ordre direst. Exemples où on suit l'ordre renverse. Suite des phrases principales qui ont chacune des phrases pibordonnées. Deux phrases en une, se qui ont chacune une phrase subordonnée. Phrase subordonnée à une phrase subordonnée. Phrase subordonnée à une phrase subordonnée. Phrase subordonnées à une principale. Il saut que le rapport de la phrase subordonnées sous et exemple où il ne l'est pas affet, Un plus grand des une plus et en phrase subordonnées les unes aux autres. Quand deux propositions se lient naturellement, il ne les faut pas lier par des conjonctions. Dissertentes manieres dont les phrases subordonnées se lent aux principales.



#### CHAPITRE VIII.

De la construction des propositions incidentes.

Pag. 49.

Place des propositions incidentes. L'adjectif conjontif ne se rapporte pas soujours au substantis qui le précéde immédiatement. Regle qu'on doit se saire à ce suiet. Plusseurs propositions incidentes qui se rapportent à un même nom. Les constructions sont disecteurs sorsque plusseurs propositions sont successive ment incidentes les unes aux autres.

#### CHAPITRE IX.

De l'arrangement des modifications exprimées par des propositions subordonnées, par des propositions incidentes, ou par tout autre tour. Pag. 60.

En observant les mauvaises constructions, on apprend à en faire de bonnes. Ce qu'on nomme période. Exemple d'une période bien faire, aurre période bien faire d quédques négligences près. Deux inconvéniens à éviter dans une période. Exemple où ils son évités. Tous les membres d'une période doivent étre distincts, & en même tems liés entre eux. Exemple d'une période embarrassié & consos, d'une exemple. Autre. Autre. Comment les idées se développent dans une période. Exemple d'une période arrondie. Suite de périodes arrondies qui développent une idée principale. Exemple où les propositions incidentes nuissent à l'arrondissement d'une période trainante. Exemple d'une suite de phrasses mal liées, Suite de phrasses in liées. Un mot déplacé rend une construction vicieuse. Exemple. Autre. Autre, Il ne sussit pas de concevoir bien pour s'énoncer clairement.

#### CHAPITRE X.

Des constructions élliptiques. Pag. 73.

Il faut débarraffer le discours de tout mot, qui fe supplée facilement. On sous-entend un mot qu'on ne veut pas répéter. On le sous-entend avec des modifications qu'il n' avoit pas. On sous-entend des mots qui n'ont pas été choncés. Difficultés peu sondées des grammairtens. Regle générale.

#### CHAPITRE XI.

Des amphibologies. Pag. 79.

Casse des amphibologies. Exemple. Regles pour éviter les amphibologies. Les règles particulieres varient à ce sujei. Le méme pronom ne peut se rapporter au même nom, qu'autant qu'il est toujours dans la méme subordination. Il ne s'aut pas que se genre & le nombre marquent s'euls se respont des pronoms. Le pronom doit toujours se rapporte à l'idé dont l'esprit est préoccupé, Cette regle donne lieu à des tours étégans. Il est quelques sien d'employer les pronoms dans un ordre renveys, à celui des noms Comment on les doit choifer. Regles pour le choix des accessoires du sujet. La regle est la même pour les accessoires du l'attribut. Le sujet & l'attribut déterminent les accessoires du verbe. Dans tous les cas, la plus grande liasson des idées est l'unique regle. Il ne saut pas s'appelantir sur une idée qu'on veut modifier. Pourquoi les critiques que je fais, parostront trop séveres. Il ne saut pas employer des accessoires est autrangers. Le vague des accessoires est un autre désant. Il ne saut pas enchossisses accessoires est autre sur autre désant. Il ne faut pas enchossisses accessoires est cour ce qu'on du lt, prépare ce qu'on va dire. Le dévelopment d'une pensée doit saire un ensemble où tous se trouve dans une exaîte proportion. Souvent les ides sides le lient & se dévelopment par contrasse.

#### CHAPITRE II.

# Des tours en général. Pag. 109.

Une même pensée est, suivant les circonstances, susceptible de différents accessoires. Ce qu'on entend par tours. Différentes espèces de tours.

#### CHAPITRE III.

# Des périphrases. Pag. 111.

Ce qu'on entend par périphrases. Une périphrase caractèrise la chose dont on parte. Le choix n'en est pas indisserent. Les périphrases peuvent faire connottre le jugement que nous portons d'une chose. Précaution necessaire lorsqu'on veut exprimer une chose par plusieurs périphrases. Occasion ou la périphrase ne doit pas être présérée au terme propre. Usage des périphrases, qui sont des définitions ou des analyses.

#### CHAPITRE IV.

Des comparaisons. Pag. 117.

Comment les tours figurés sont le charme du style. Acquel discernement on les doit employer. Ce qui fait la beauté d'une comparaison. Il faut prendre garde qu'elle ne soit mal choisse. Il ne saut pas comparer des choses qui ne se ressemblent pas. Il saut bien connoire les choses que l'on compare. Les longueurs gitent une comparaison. Les écarts nuisent aux comparaisons. Il ne suffit pas qu'une comparaison soit juste.

#### CHAPITRE V.

Des oppositions & des antithèses. Pag. 130.

Les pensées s'embellissent par le contrasse. En quoi disserne les oppositions & les antithéses. Cas cù l'opposition doit être présérée à l'antithése. Cas où l'antithése doit être présérée à l'opposition. Abus des antithéses.

#### CHAPITRE VI.

# Des tropes. Pag. 168.

Sens propre & sens emprunté. Les tropes sont des mots pris dans un sens emprunté. Différence entre le nom propre & le mot propre. Comment les mots pafsent à une signification empruntée. La nature des tropes est de faire des images. Les images doivent répandre la lumiere. Elles doivent donner à la chose le caractere qui lui est propre. Comment, du propre au figuré un mot change de signification. Les tropes peur ent donner de la précision. Lorsqu'ils allongent le discours, ils peuvent être préférables au terme propre. Il faut substituer un trope à un trope qui ne paroît plus l'être. Comment un trope s'accommode au sujet. Comment un trope s'accommode au jugement que nous portons. Comment un trope s'accommode aux sentimens que nous éprouvons. De l'usage des métaphores. De l'usage de l'hyperbole. De l'usage des symboles. Deux tropes qui se contrarient, rendent mal une pensée. Un seul trope la rend mal, lorsqu'il n'a pas de rapport à la chose dont on parle. Il la rend mal, lorsqu'il n'a qu'un rapport vague. Il ne faut pas changer les accefsoires établis par l'usage. On peut quelquefois employer une figure, quoiqu'elle faffe une image desagréable. Un trope n'est pas à blamer parce qu'il est tiré de loin. Il ne l'est pas non plus parce qu'il n'a pas encere été employé.



#### CHAPITRE X.

Des tours ingénieux. Pag. 167.

Un tour ingénieux doit être simple. Quelquesois ce n'est qu'une métaphore. D'autre sois un tableau. D'autres sois une allusson. D'autres sois une réponse sort simple. D'autres sois une expression singulière.

#### CHAPITRE XI.

Des tours précieux ou recherchés. Pag. 170.

Il y a des écrivains qui atment à envelopper une penfés. Il y en a qui aiment les figures qui ont des accessines étrangers à la chose. Il y en a qui se sons un style compasse de épigrammatique. D'auvres prodéguent étronie.

# GHAPITRE XII.

Des tours propres aux fentimens. Pag. 175.

Le fentiment est exprimé suivant les dissernes formes que prend le discours. L'expression du sentiment demande qu'on s'arrête sur les detaits. On exprime le sentiment, en appuyant sur les raisons qui l'autoritorisent. On exprime le sentiment, en appuyant sur les estess qu'il produit. L'interrogation contribue à exprimer les sentimens qui éclatent en reproches. L'ironie y contribue encore. L'exclamation est propre d exprimer les sentimens d'horreur, d'éconnement, &c.

Tome II. Art & Ecrire.

Le sour le plus simple est source celui qui exprime le mieux le sentiment. Il s'aut éviter dans l'expression de soniment, les cours qui montrent de l'esprit ou de la réstexion. Comment on peut s'assurer d'avoir pris le langage du sentiment.

#### CHAPITRE XIII.

Des formes que prend le discours, pour peindre les choses, telles qu'elles s'offrent à l'imagination. Pag. 282.

Comment le langage donne du sentiment & de l'action à tout. Ce langage est celui d'une imagination vivement frapple. Avec quelle précaution il faut personnisser les étres moraux. Comment on doit caractériser les étres moraux...

#### CHAPITRE XIV.

Des inversions qui contribuent à la beauté des images. Pag. 188.

Dans le discours chaque moc a une place, qui est determinée par le rapport des idles subordonnées, aux idées principales. Cest un tableau ou la figure principale prend sa place. E marque celle des autres. Comment on peut connoûtre la place des mots en consultant le languge d'adion. L'invession sait ressort les sides.

### CHAPITRE XV.

Conclusion. Pag. 195.

Le langage d'action décète nos fentimens. Ce langage est l'etude du peintre. Il expine mieux qu'aucun autre tout ce que nous fentons. Comment le langage des sons articulés doit le traduire. Comment le longage d'action 3 est altéré. Il n'est pas absolument le mime chet tous les peuples. Pourquoi les langues n'ont pas conservé toute l'expression du langage d'action. Toutes les langues doivont également s'assignitur au principe de la plus grande suison des idées.



## I NE I ROISIEME

Du tissu du discours. Pag. 199.

COMMENT se forme le tissu du discours. Inconvénient à éviter. Mauvaises regles qu'on se fait.

## CHAPITRE I.

Comment les phrases doivent être construites les unes pour les autres. Pag. 201.

Le discours peut être mal tissu, quoique toutes les phrases soient séparément bien construites. Il n'y a X ij

qu'une construction pour rendre chaque pensée d'un discours.

### CHAPITRE II.

Des inconvéniens qu'il faut éviter pour bien former le tissu du discours. Pag. 206.

Les accessoires mal choifis nuisent au tissu du discours. Exemple. Il ne faut pas que les accessoires alletnissent la suite des idées principales, & y mettent du déjordre. Exemple d'un discours bien tissu.

## CHAPITRE III.

De la coupe des phrases. Pag. 219.

Exemple de plusieurs idées, qui doivent former une seule période. Exemple de plusieurs idées qui doivent sorme plusieurs phrases. Regle générale pour les périodes. Les longues phrases sont vicieuses.

## CHAPITRE IV.

Des longueurs. Pag. 225.

On est long, parce que l'on conçoie mal. On est long, parce qu'on s'arréte sur une pensée, qu'on répéte de plusieurs manieres.



# LIVRE QUATRIEME.

Du caractere du style, suivant les différens genres d'ouvrages. Pag. 233.

OBJET de ce livre.

### CHAPITRE L

Considérations fur la méthode. Pag. 234.

Utilité de la méthode. Les uns aiment les écarts. Les autres sortent du ton de leur sujet. Pour dire ce qu'il faut, où il faut, & comme il faut, il est nécessaire d'embraffer son sujet tout entier. Les poëtes & les orateurs ont connu de bonne heure la méthode. Il n'en est pas de même des philosophes. Comment les poëtes se sont fait des regles. Combien les regles sont nécessaires. Les philosophes n'ont pas connu l'art de raisonner, parce qu'ils n'ont pas eu de bons modeles. La liaison des idées détermine la place & l'étendue de chaque partie d'un ouvrage. Precaution pour faisir cette liaison. Le sujet qu'on traite & la fin qu'en se propose, déterminent ce qu'on doit dire. Combien il est difficile de se borner a ce qu'on doit dire. Usage qu'on doit faire des digreffions. Comment on peut obéir à la méthode fans s'y affujettir. Il y a en général trois genres d'ouvrages.

### CHAPITRE IL

## Du genre didactique. Pag. 244.

Abus qu'on fait des mots. Abus qu'on fait des définitions. Ujage qu'on doit faire des définitions. Abus des préfaces. Application du principe de la idajon des idées. Ufage des exemples. Ufage des ornemens. Le flyle didactique doit marquer l'intérêt, qu'on prend aux vérités qu'on enfeigne. Il doit je conformer aux regles, exposées dans les livres précédens.

### CHAPITRE IIL

# De la narration. Pag. 251.

Les regles sont les mêmes que celles que nous avons dija expost. Les transsions doivent être tirées du fond du sujet. Regle pour chossir les faits. Un historien devroit avoir en vue un objet principal. Il faudroit qu'il l'est approssondi. Style des récits; des réstexions; des descriptions. Il faut peindre d'après les faits. Les soix sont les mêmes pour les romans.

### CHAPITRE IV.

## De l'éloquence. Pag. 255.

L'éloquence veut de l'exagération dans le discours & dans l'action. Elle en veut même dans les discours faits pour être lus. L'action est la principale partie Le l'orateur. Un discours sait pour être prononcé, & un discours sait pour être lu, doivent être écrits avec quelque dissernee. L'éloquence des ancients étoi disserterne de la nôtre. C'est pourquoi nous n'adoptons pas l'idée qu'ils se faisoient de l'éloquence. Regles que l'orateur doit suivre.

#### CHAPITRE V.

Observations sur le style poétique, & par occacasion, sur ce qui détermine le caractère propre à chaque genre du style. Pag. 261.

La question, en quoi la poésie differe de la prose. est une des plus compliquées. La poésse a un style différent de celui de la profe, lorfqu'elle traite des sujets différens; & lorsqu'en traitant les mêmes sujets, elle a une fin différente. Comment la fin de la poésie differe en général de la fin de la prose. Elles ont quelquefois la même fin. Lorsque la poésie traite les mêmes sujets que la prose, & qu'elle a la même sin, elle doit encore avoir un style différent, parce qu'elle doit s'exprimer avec plus d'art. Les analyses d'un côte, & les images de l'autre sont les genres les plus opposés. Entre ces deux ganres sont tous ceux qu'on peut imaginer. Souvent il n'est pas possible de nous accorder. sur les jugemens que nous portons du style propre chaque genre. C'est que nous nous faisons des regles differentes, suivant les habitudes que nous avons contracté. Les bons modeles dans chaque genre nous tiennent lieu de regles. L'art entre plus ou moins dans ce qu'on nomme style naturel. On se fait une idée vague du naturel, parce qu'on est porté à prendre ce mot dans un sens absolu. Nos jugemens à cet égard

dépendent des dispositions où nous sommes. Ce que nous nommons naturel, n'est que l'art tourné en habitude. Pour déterminer le naturel propre à chaque genre de poésie, il faut observer les circonstances, qui ont concouru à former le style poétique. L'art change, torfqu'il fait des progrès, & lorfqu'il combe en décadence. Notre gout éprouve les mêmes vatiations. Ainsi que le mot naturel , les mots beau & goût n'ont d'ordinaire qu'un sens vague. Le beau se trouve dans les derniers progrès qu'one fait les arts. Nous nous en ferons une idée, en observant un peuple chez qui les arts ont eu leur enfance & leur décadence. Jugemens que nous porterions, si nous vivions dans le premier age des arts. Jugemens que nous porterions dans le lecond age. Comment dans le second age on se fait l'idée du beau. Jugemens que nous portons dans le troisieme age. Les chefs-d'œuvres du second age determinene le naturel propre à chaque genre du ftyle. L'accord entre le sujet, la fin & les moyens, fait toute la beauté du fiyle. Il suppose que les idées s'offrent dans la plus grande liaison. Il dépend encore de différentes affociations d'idées, qui déterminent le caractere propre à chaque genre. Ces associations d'idées varient comme l'esprit des grands poëtes, & rendent le ftyle poétique tout-à-fait arbitraire. Elles varient comme l'esprit des peuples. Les observations qu'on féroit à ce sujet, donneroient d'une langue à l'autre, des refultats différens. C'est donc une chose sur laquelle on ne peut point donner de regles générales. Ces affociations d'idées font que le style de poésie différoit plus pour les anciens de celui de la prose, qu'il n'en differe pour nous. Comment le langage de fictions est devenu pour les Grecs le langage de la poésie. Les peuples modernes n'ont pas pu imaginer de pareilles fictions. Ils ont adopté celles des anciens, & ils les ont cru essentielles à la poésie. Des circonstances différentes fétentes ont donné à notre poésse un caractère différent de clui de la poésse ancienne. Nous jugons les poètes avec plus de févérité, que ne faisoient les Grees. Par conséquent les poètes euxnèmess se jugent ausourd'hui plus sévéremeut. Ils perdent les ressources que la mythologie leur offroit, é ils en chercheut d'autres dans la philosophie. La poésse italienne a un caractère dissernt de la poésse trançoise, parce qu'elle a commencé dans des cironslances dissernets. L'idée vague qu'on a eu de la poésse, a occasionné bien des présuges. Les poètes se somment de me trudiant leur langue, plus qu'en étudiant les anciens. On condamne un nouveau genre de poésse, parce qu'il n'a pas éte connu des anciens. Ces qu'il m'a pas cut connu des anciens. Ces qu'il m'a pas cut en tentent propre à chaque genre. Les poèmes doivent être écrits en vers. Conclusion.

#### CHAPITRE VI.

Conclusion. Pag. 293.



# DISSERTATION

SUR

## L'HARMONIE DU STYLE.

## CHAPITRE I.

Ce que c'est que l'harmonie. Pag. 297.

En quoi consiste l'harmonie. Deux choses contribuent à l'expression du chant: le mouvement, & les inflexions.

## CHAPIT-RE II.

Conditions les plus propres à rendre une langue harmonieuse. Pag. 299.

Comment une langue pourroit exprimer toutes fortes de mouvemens. Comment sa profodie pourroit approcher du chant. La langue greeque avoit à cet égard de l'avântage sur la notre. Elle avoit plus de nombre. Elle avoit plus d'instexions, Elle n'a pas coujours eu le même nombre d'accens. Combien l'infexion s'yllabique contribuoit à l'expression. Ereur de Denis d'Halicarnasse. Pourquoi il est tombé dans de l'approprie de l'instement de l'instement de l'approprie de l'instement de l'approprie de l'instement de l'approprie de l'approprie de l'instement de l'approprie de l'appr

cette erreur. L'harmonie étoit pour les Grecs & pour les Romains une des principales beautés du style.

### CHAPITRE IIL

De l'harmonie propre à notre langue. Pag. 4042

Le françois n'a point d'inflexions syllabiques, La longueur de ses syllabes est inappréciable. Il exprime cependant la rapidité, ou la lenteur. Il imite quelquesois des bruits. La qualité des sons contribue à l'expression.

Fin de la Table du Tome IL

ALT OF S



\$7513C







